



# EX BIBLIOTHECA Jacobi-Mariæ-Hieronymi MICHAU DE MONTARAN,

Suprema Curia Parisiensis honorarii Senatorio , Libellorum supplicum Magistri , Commercii Prafecti, &c.&c.



# R FMARQUES CRITIQUES

# D'HORACE.

Avec une nouvelle Traduction.

TOME DIXIE'ME.



A PARIS,

Denys Thierry, rue S. Jacques, à la Ville de Paris.

CLAUDE BARBIN, au Palais, fur le Perron de la Sainte Chapelle.

M. DC. LXXXIX.

AVEC PRIVILEGE DU ROY.

LES DEUV AGH ZADAMS 154.1. TOMEDIA

NA DO DESCRIPTION NO.

# EXTRAIT DU PRIVILEGE du Roy.

PAr grace & privilege du Roy, en datte du 25. Septembre 1680. Signé, LE PETIT. registré sur le Livre de la Communauté des Marchands Libraires & Imprimeurs de Paris: le 30. d'Octobre 1680. Signé, C. ANGOT. Syndic: Il est permis au Sieur D. A. E. P. de faire imprimer par tel Imprimeur qu'il voudra choifir, le Livre par luy composé; intitulé: Notes Critiques sur les Oeuvres d'Horace, avec une nouvelle Traduction; & ce pendant le temps & espace de fix années, à commencer du jour que lesdites Oeuvres seront achevées d'imprimer pour la premiere fois; avec défenses à toutes personnes d'en vendre d'autre impression, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amende.

Ledit Sieur a cedé le droit dudit Privilege à Denys Thierry, & Claude Barbin, Marchands Libraires à Paris, suivant l'accord fait entreux.

Achevé d'imprimer le 1. Octobre 1689.



## Q. HORATII FLACCI

DE

### ARTE POETICA

LIBER, SEU EPISTOLA

#### ADPISONES,

PATREM ET FILIOS.



UMANO capiti cervicem pictor equinam fungere si velit, & varias inducere plumas,

Undique collatis membris : ut turpiter

atrum

Desinat in piscem mulier formosa superne:

5 Spectatum admissi risum teneatis a-

mici?

Credite, Pisones, isti tabula fore librum

Persimilem, cujus, velut agri somnia,



#### L'ART POETIQUE

## D'HORACE

EPISTRE

#### AUX PISONS



I un Peintre s'avisoit de faire un cou de cheval à une teste humaine, d'àjoûter ensuite les plumes de differens oyseaux, &

de continuer ce corps monstrueux, en empruntant chacune de ses parties de bestes de differente espece, de maniere que ce qui seroit par le haut une belle semme, finist par le bas en vilain poisson: quand on vous seroit voir ce bizarre tableau, pourriez-vous vous empescher de rire? Mes chers Pisons, croyez que rien ne ressemble plus parfaitement à ce tableau qu'un Ouvrage dont les idées seront vaines & con-

6 Q. H. Fl. DE ARTE POET. Fingentur species: ut nec pes nec capus

Reddatur forme. Pictoribus atque Poi-

10 Quidlibet audendi semper fuit aqua potestas.

Scimus, & hanc veniam petimusque da-

musque vicissim.

Sed non ut placidis cocant immitia,

Serpentes avibus geminentur, tigribus agni.

Inceptis gravibus plerumque & magna

professis 15 Purpureus, late qui splendeat, unus

o alter Assuitur pannus : quum lucus, & ara

Diane,

Et properantis aqua per amænos ambitus agros,

Aut flumen Rhenum, aut pluvius descri-

bitur arcus.

Sed nunc non erat his locus: & fortasse cupressum

20 Scis simulare. Quid hoc? si fractis

enatat exspes

Navibus, are dato qui pingitur? amphora coepit

L'ART POETIQUE.

fuses, comme les rêveries d'un malade, & dont la teste & les pieds n'auront pas le moindre rapport. R. Les Licence Peintres & les Poetes ont toûjours eu le privilege de tout entreprendre & Peintres de tout oser... Hor. Je le say... R. Et mal encomme nous donnons volontiers aux autres la liberté d'en user, nous demandons qu'on nous la donne de mesme. Hon. On vous la donne, mais à condition que vous n'en abuserez point,& que vous ne ferez pas de maniere que le fauvage se trouve joint immediatemet cence avec le doux, les oyseaux avec les ser-doit pens, les agneaux avec les tigres.

Souvent aprés des commencemens Descripe graves, & qui promettent de grandes choses, on coût des lambeaux de pourpre, comme la description du bois & de l'autel de Diane, celle d'un ruisseau micé. qui arrose des campagnes delicieuses, celle du Rhin, ou celle de l'Arc-enciel. Mais ce n'estoit pas là leur place. Tu sais peut-estre fort bien peindre un Cyprés: que fait cela, si celuy qui te paye, veut que tu le representes au milieu d'un naufrage, & flotant sans esperance sur une foible planche d'un de ses vaisseaux brisés? Tu as

tes & des

Les bors

tions vicienses, & qui

A iii

Institui, currente rota cur urceus exit?

Denique sit quod vis simplex duntaxat & unum

Maxima pars vatum, pater, & juvenes patre digni,

25 Decipimur specie recti. brevis esse laboro,

Obscurus fio: sectantem levia, nervi

Deficiunt animique: professus grandia; turget:

Serpit humi tutus nimium, timidusque procella:

Qui variare cupit rem prodigialiter nnam,

30 Delphinum sylvis appingit, fluctibus aprum.

In vitium ducit cu!pa fuga, si caret arte.

Æmilium circa ludum faber imus & ungues

Exprimet, & molles imitabitur are eapillos:

L'ART POETIQUE. commencé une grande urne; d'où vient qu'aprés avoir bien tourné la roue, tu n'as fait qu'un petit vaisseau? Enfin il faut que tout ce que tu proposes soit simple, & qu'il ne soit qu'un. Poëtes La pluspart de nous autres Poëtes nous trompez fommes ordinairement trompés par parence une apparence de bien. Je veux estre du bien. court, & je deviens obscur. Un autre cherche à polir son Ouvrage, & il luy ôte sa force & son feu. Celuycy veut estre sublime, & il est enssé. Et celuy-là, pour éviter l'enflure, & n'ofant s'élever, de peur de se perdre dans les nuës, devient trop rampant. Tout de mesme, celuy qui a en teste de varier d'une maniere extraordinaire & prodigieuse, son sujet, qui doit estre un & simple, met des Dauphins fur le haut des arbres, & des Sangliers au milieu des flots. En voulant éviter un vice, on tombe immanquablement dans un autre, si l'on ne se conduit avec beaucoup d'adresse & beaucoup d'art. Le Statuaire qui demeure au bas du Cirque, prés de la Sale d'E-milius, fait admirablement finir les ongles de ses statues, & imiter le naturel & la legereté des cheveux; mais.

Infelix operis summà, quia ponere to-

35 Nesciet. hunc ego me, si quid componere curem,

Non magis esse velim, quam pravo vivere naso,

Spectandum nigris oculis, nigroque capillo.

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aquam

Viribus, & versate din, quid ferre recusent,

40 Quid valeant humeri. cui le Eta potenter erit res,

Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.

Ordinis hac virtus erit & venus, aut ego fallor,

Ut jam nunc dicat, jam nunc debentia dici

Pleraque differat, & presens in tempus omittat.

Hoc amet, hoc spernat promissi carminis auctor.

L'ART POETIQUE. II en gros ses statuës sont mauvaises, parce qu'il ne sait pas faire un tout bien compassé, & dont les parties soient bien unies. Si l'envie me prenoit de composer quelque Ouvrage, je ne voudrois non plus ressembler à cet homme-là, qu'avoir les plus beaux cheveux & les plus beaux yeux du monde, avec un fort vilain nez.

Ecrivains, choisissez toûjours des chois matieres qui ne soient pas au dessus de sous; & examinez long-temps ce que vos épaules peuvent ou ne peuvent pas porter. Celuy qui aura choisi un sujet proportionné à ses forces, ne manquera ni d'ordre ni d'expres-

fion.

Toute la vertu & toute la grace de ce que l'ordre consiste, si je ne me trompe, c'est que à dire d'abord une partie des choses qui doivent estre dites d'abord, & à reserver pour un autre temps celles qui sembleroient devoir suivre immediatement.

L'Auteur d'un Poëme long temps Choix attendu, doit encore faire un bon choix des incides incidens qui peuvent entrer dans fon fujet, prendre les plus beaux, les bien placer, & rejetter les autres.

In verbis etiam tenuis cautusque serendis,

Dixeris egregiè, notum si callida ver-

bum

Reddiderit junctura novum. si fortè necesse est

Indiciis monstrare recentibus abdita rerum.

50 Fingere cinctutis non exaudita Cethegis

Continget : dabiturque licentia sumta

pudenter.

Et nova fictaque nuper habebunt verba fidem, si

Graco fonte cadant, parce detorta. quid

autem

Cacilio Plantoque dabit Romanus ademtum

55 Virgilio Varioque? ego, cur acquirere pauca

Si possium, invideor? quum lingua Catonis & Ennî

Sermonem patrium ditaverit & nova rerum

Nomina protulerit? licuit, semperque licebit,

Signatum prasente nota procudere nomen. L'ART POETIQUE. 13

Il faut beaucoup de delicatesse & A quet-beaucoup de retenuë quand il s'agit distons de forger des mots. Vous parlerez fort on peut bien quand une liaison fine & juste fera un mot nouveau de deux mots ou comconnus. Que si par hazard vous estes reduit à la necessité de trouver des termes entierement nouveaux pour marquer des choses inconnues, alors on vous permettra d'en inventer qui avent esté inouis aux anciens Cethegus, pourvû que vous n'abufiez pas de cette liberté; & tous ceux que vous inventerez seront bien reçus, s'ils sont derivez du Grec, & si leur analogie est simple, & qu'elle ne soit pas tirée de loin. Car pourquoy les Romains ôteroient-ils à Varius & à Virgile un droit qu'ils ont accordé à Plaute & à Cecilius? Et si je puis acquerir un petit nombre de ces termes nouveaux, pourquoy m'envieroit-on cette liberté? sur tout puisqu'on ne l'a refusée ni à Ennius, ni à Caton, qui ont tous deux enrichi leur Langue de cette maniere. Il a toûjours esté permis, & il le sera toûjours, de forger des mots, pourvû qu'ils soient marquez au coin qui est en usage. Comme les

posez ou fimples.

- 60 Ut Sylva foliis pronos mutantur in annos,
- Prima cadunt: ita verborum vetus interit atas,
- Et juvenum ritu florent modo nata, vigentque.
- Debemur morti nos, nostraque, sive receptus
- Terra Neptunus classes aquilonibus arcet,
- 65 Regis opus : sterilisve diu palus, aptaque remis,
- Vicinas urbes alit, & grave sentit aratrum:
- Seu cursum mutavit iniquum frugibus amnis,
- Doctus iter melius : mortalia facta peribunt :
- Nedum sermonum stet honos, & gratic vivax.
- 70 Multa renascentur qua jam cecidêre, cadentque

L'ART POETIQUE. 15 feuilles des forests tombent sur le déclin de l'année, & qu'il en naist d'autres en leur place; il en est de même des mots; les plus anciens passent, & les nouveaux fleurissent à leur tour, & ont toutes les graces de la jeunesse. Et nous & nos Ouvrages sommes la proye certaine de la mort; soit qu'on ait coupé de grandes terres pour recevoir Neptune dans un port qui mette les Flotes à couvert des Aquilons, ouvrage vraiment Royal : foit qu'un marais qui a esté long-temps sterile, & qui n'a jamais connu que les rames, sente déchirer son sein par le soc, & nourrisse les villes voisines; ou que par de fortes levées on ait contraint un fleuve de changer son cours qui ruinoit tout le travail des Laboureurs, & qu'on luy ait enseigné un chemin plus commode & plus utile; tous les ouvrages des mortels periront, tant s'en faut qu'on puisse esperer que la beauté du langage subsistera toûjours, & que la grace des mots sera à l'épreuve des siecles. La pluspart des termes qui sont déja morts, renaîtront encore, & une infinité de ceux qui sont presentement en vogue,

Qua nunc sunt in honore vocabula, st volet us:

Quem penes arbitrium est & jus & norma loquendi.

Res gesta regumque ducumque, & tristia bella,

Quo scribi possent numero, monstravit Homerus

75 Versibus impariter junctis querimonia primum,

Post etiam inclusa est voti sententia

compos.

Quis tamen exiguos elegos emiferit auctor, Grammatici certant, & adhuc sub judice lis est.

Archilochum proprio rabies armavit

80 Hunc socci cepere pedem grandesque cothurni,

Alternis aptum sermonibus, & populares Vincentem strepitus, & natum rebus agendis.

Musa dedit fidibus Divos, puerosque Deorum,

Et pugilem victorem, & equum certamine primum,

tomberont

L'ART POETIQUE. tomberont dans l'oubli, si telle est la volonté de l'usage, qui est le Maistre souverain des Langues, & dont il n'est pas permis de violer les loix.

Homere a le premier montré en Poeme quelle forte de vers il falloit écrire les Epique. funestes guerres, & les grandes actions

des Rois & des Capitaines.

L'Elegie, avec ses vers inégaux, Elegie; a d'abord servi à étaler des plaintes & des pleurs; & ensuite on l'a employée à faire éclater la joye de quelque heureux fuccés en amour, & de quelques faveurs obtenuës. Les Grammairiens disputent pourtant qui est l'Auteur du petit vers Elegiaque, & le procés est encore à vuider.

La rage fit trouver l'iambe au violent Archilochus. La Comedie & la Tragedie ont également adopté ce vers, parce qu'il est propre au stile des conversations, qu'il appaise mieux qu'un autre, le bruit que le peuple fait dans les Theatres, & qu'il fait mar-

cher une action.

Calliope a enfeigné à celebrer sur Vers Ly la Lyre les Dieux & les fils des Dieux; à louer les victoires d'un Athlete, & la vîtesse d'un Coursier qui a remporté

Tome X.

85 Et juvenum curas, & libera vina referre.

Descriptas servare voces, operumque colores

Cur ego si nequeo ignoroque, Poëta salutor?

Cur nescire, pudens prave, quam discere malo?

Versibus exponi tragicis res comica non vult;

90 Indignatur item privatis ac prope

Dignis carminibus narrari cæna Thyefta.

Singula quaque locum teneant sortita decenter.

Interdum tamen & vocem comædia tollit.

Iratusque Chremes tumido delitigat ore:

95 Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri.

Telephus & Peleus, quum pauper & exul uterque,

Projicit ampullas, & sesquipedalia verba:

L'ART POETIQUE. 19 le prix des Jeux; à chanter les galanteries des jeunes gens, & à faire des

chansons Bachiques.

Si je ne sais pas observer tous ces differens caracteres, & employer à propos les diverses couleurs que demandent tous ces ouvrages, pourquoy m'honore-t-on du nom de Poëte? & pourquoy une fote honte me portet'elle à aimer mieux conserver mon ignorance, que chercher à la guerir?

Un sujet Comique ne demande pas stile de des vers nobles & pompeux comme la Coceux de la Tragedie; & l'horrible fou- medie, & per de Thyeste ne souffre pas d'estre Tragedécrit en vers simples comme ceux de die. la Comedie. Si l'on veut conserver la bienséance, chacun de ces deux sujets doit avoir fon stile & ses ornemens à part. Cela n'empesche pour-tant pas que la Comedie ne hausse medie quelquesois le ton, & que la Trage est quel-quesois die ne le baisse. Chremes en colere sublimes parle d'une maniere sublime & enflée, & un Acteur Tragique exprime La Trafouvent ses douleurs en stile bas & gedie rampant. Telephus & Pelée, tous queldeux pauvres, & tous deux bannis, quefois quittent les fentimens empoulés, & bas.

Si curat cor spectantis tetigisse querela.

Non satis est pulcra esse Poëmata : dulcia sunto,

100 Et quocumque volent, animum auditoris agunto.

Ut ridentibus arrident, ita flentibus adflent

Humani vultus. si vis me flere, dolendum est

Primum ipsi tibi: tunc tua me infortunia ladent.

Telephe, vel Peleu, malè si mandata loquêris,

105 Aut dormitabo, aut ridebo, tristia mæstum

Vultum verba decent : iratum , plena minarum :

Ludentem , lasciva : severum , seria dictu.

Format enim natura prius nos intus ad omnem

Fortunarum habitum : juvat, aut impellit ad iram:

1.10 Aut ad humum mærore gravi deducit, & angit:

L'ART POETIQUE. 21 tous les grands mots, s'ils veulent que le cœur des spectateurs soit émû de leurs plaintes. Car ce n'est pas assez que les Poëmes soient beaux, il faut qu'ils foient doux & touchans, & qu'ils menent à leur gré l'esprit de l'Auditeur, en luy inspirant toutes les passions convenables. Comme il est naturel aux hommes de rire avec ceux qui rient, il ne l'est pas moins de pleurer avec ceux qui pleurent. Si vous voulez donc me tirer des larmes, il faut que vous en versiez le premier. Aprés cela il est seur que je seray touché de vostre infortune. Mais vous, Telephus, & vous, Pelée, je vous declare que si vous remplissez mal vôtre caractere, je dormiray, ou je riray. Les paroles triftes conviennent à Stile difceux qui font affligés : les menaçan- ferent, felon les tes, à ceux qui sont en colere : les differens enjoüées, à ceux qui rient & qui badinent: & les serieuses, à ceux qui ont un caractere de severité & de gravité. Car la Nature commence d'abord par Ce que nous rendre le cœur capable de sentir re a fait tous les differens effets de la Fortune. Elle nous porte & nous pousse à la colere, ou elle nous accable & nous ab-

en nous.

B iii

Post effert animi motus interprete lin-

Si dicentis erunt fortunis absona dicta,

Romanitollent equites peditesque cachinnum.

Intererit multum divusne loquar an he-

115 Maturusne senex, an adhuc storente juventa

Fervidus: an matrona potens, an sedula nutrix:

Mercatorne vagus, cultorve virentis agelli:

Colchus, an Assyrius: Thebis nutritus, an Argis.

Aut famam sequere, aut sibi convenientia singe

120 Scriptor. honoratum si fortè reponis Achillem :

Impiger, iracundus, inexorabilis, accer,

fura neget sibi nata , nihil non arroget armis.

Sit Medea ferox , invictaque : flebilis Ino ,

L'ART POETIQUE. 22 bat par la tristesse; & ensuite elle enseigne à la langue à estre l'interprete des sentimens du cœur. Si vos discours ne font donc pas bien d'accord avec l'état de vostre fortune, vous ferez assurément le jouet du peuple & des Chevaliers. Mais il faut se souvenir qu'il y abien de la difference entre faire parler un Dieu ou un Heros, un vieillard ou un jeune homme fougueux & emporté; une Dame puisfante, ou une Nourrice affectionnée; un Marchand, ou un Laboureur; un Assyrien, ou un homme de la Colchide; un habitant de Thebes, ou un citoyen d'Argos.

Pour ce qui est des caracteres, sui- Caracterez uniquement la Renommée, si res de deux vous en empruntez qui soient connus, sortes; ou si vous en formez de nouveaux, ou conns faites en sorte que toutes leurs parties veaux. s'accordent, & qu'elles ayent entr'elles de la convenance & du rapport. Mettez vous Achille sur la scene? Pour les qu'il soit insatigable, colere, inexo-res conrable, emporté; qu'il ne reconnoisse nus. ni Justice ni Loix, & qu'il attende tout de son épée. Que Medée soit barbare & inflexible : Ino baigné de

Persidus Ixion, lo vaga, tristis Orestes.

125 Si quid inexpertum scena committis, & audes

Personam formare novam, servetur ad imum

Qualis ab incepto processerit, & sibi constet.

Difficile est propriè communia dicere: tuque

Rectius Iliacum carmen deducis in actus,

130 Quam si proferres ignota indictaque primus.

Publica materies privati juris erit, s

Nec circa vilem patulumque moraberis orbem:

Nec verbum verbo curabis reddere, fidus

Interpres: nec desilies imitator in ar-

pleurs;

L'ART POETIQUE. 25 pleurs, Ixion perfide, Io errante, &

Oreste agité par les Furies.

Que si vous osez introduire sur la Pour les scene quelque caractere nouveau, & former un nouveau Personnage, qu'il veaux, soit jusqu'à la fin tel qu'il a esté au commencement, & qu'il ne se démente point. Mais je vous avertis qu'il est tres-mal aisé de traiter proprement Difficul-& convenablement ces caracteres, qui te des caracteres sont à tout le monde, & que tout le res noumonde peut inventer. Vous ferez beaucoup mieux de tirer d'Homere le sujet & les personnages de vos Tragedies, que de hazarder le premier sur la scene des sujets & des personnages inconnus, & dont personne n'a parlé. Ces sujets connus, que je vous conseille de choi sir préferablement aux autres, deviendront à vous en propre, i si vous ne vous amufez pas à fuivre les incidens & l'enchaînement qu'Homere donne à son Poëme; ce qu'on appelle faire un 2 cercle vicieux, & dont le plus maigre genie est capable: si vous ne vous assujettiffez pas à rendre mot pour mot, comme un fidelle Interprete, tout ce qu'il a dit : & enfin si par une imitation trop servile, yous ne yous met-Tome X.

veaux.

1 Moyes de se redre propres les caracteres & les connus. 2 Carcle virieux, ce que c'eft.

135 Unde pedem proferre pudor vetet; aut operis lex.

Nec sic incipies, ut scriptor cyclicus olim,

FORTUNAM PRIAMI CANTABO ET NOBILE BELLUM.

Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?

Parturient montes, nascetur ridiculus mus.

140 Quanto rectius hic, qui nil molitur inepte:

(Dic mihi, Musa, virum, capta post tempora Troja,

Qui mores hominum multorum vidit & urbes.)

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem

Cogitat : ut speciosa dehinc miracula promat:

145 Antiphaten, Scyllamque, & cum Cyclope Charybdin.

Nec reditum Diomedis ab interitu Meleagri,

L'ART POETIQUE. 27 tez pas si fort à l'étroit que vous ne puissiez vous tirer de là fans honte, ou sans violer les loix de vostre Poëme.

3 Ne commencez jamais vos Pieces 3 Com? comme a fait ce Poëte Cyclique:

4 Je chante de Priam la fortune & la vet estre

querre.

Que produiront de grand ces magnifiques promesses? Les montagnes seront en travail, & n'enfanteront qu'une chetive fouris. O qu'il vaut bien mieux imiter la sagesse & la modestie du Poëte qui ne fait jamais rien mal à propos, & qui commence ainsi son Poeme: Muse, chantes-moy cet homme qui aprés la prise de Troye, a voyagé dans plusieurs pais, & s'est instruit des mœurs de plusieurs peuples. Il ne cherche pas à allumer d'abord un grand feu, pour ne donner ensuite que de la fumée; mais au contraire il ne presente d'abord que de la fumée, pour en faire éclater ensuite un grand feu, & pour nous faire voir tous ces miracles surprenans, Antiphate, Scylla, Mureue le Cyclope & Charybdis. Il n'a pas me du re fait comme cet s extravagant, qui a tour de pris le retour de Diomede dés la mort de.

mes doifimples. 4 Poète Cycli-

- Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo.
- Semper ad eventum festinat: & in medias res,
- Non secus ac notas, auditorem rapit:
- 150 Desperat tractata nitescere posse, relinquit:
- Atque ita mentitur, sic veris falsa remiscet,
- Primo ne medium, medio ne discrepet imum.
  - Tu, quid ego, & populus mecum desideret, audi.
- Si plausoris eges aulaa manentis, & usque
- 155 Seffuri, donec cantor, Vos plaudite, dicat:
- Ætatis cujusque notandi sunt tibi mores:

L'ART POETIQUE. 29 de Meleagre: ni comme cet autre qui a commencé son Iliade par l'accouchement de Leda, & par ses deux œufs. Il se haste toûjours d'arriver à la fin de son action; & il fait passer rapidement fon auditeur fur les choses qui l'ont précedée. Il ne les rapporte dans la fuite de son Poëme que comme des avantures connuës; & il abandonne toutes celles qui ne font pas susceptibles des ornemens convenables à la majesté de son Poëme. Enfin il dresse de maniere le plan de son sujet, qui n'est qu'un ingenieux mensonge; & il y mêle par tout ensuite avec tant d'adresse la verité, que le milieu répond au commencement, & la fin au milieu.

Mais revenons à ce qu'il y a de plus important dans cet Art, & qui est le fondement de tout le reste; & donnez-vous la patience d'écouter ce que le peuple & moy fouhaitons de vous. Si vous voulez avoir des spectateurs attentifs jusqu'à ce qu'on leve la toile, & qui attendent pour sortir, que le Chœur 6 Le vienne leur demander les applaudisse-palest de mens accoûtumés; il faut, sur tout, vous quer les attacher à bien e marquer les mœurs mœurs,

C iii

30 Q.H.FL. DE ARTE POET.

Mobilibusque decor naturis dandus &
annis.

Reddere qui voces jam scit puer, &

Signat humum, gestit paribus colludere & iram

160 Colligit ac ponit temere, & mutatur in horas.

Imberbis juvenis, tandem custode remoto,

Gaudet equis canibusque, & aprici gramine campi:

Cereus in vitium flecti, monitoribus af-

per: Utilium tardus provisor, prodigus æris: 165 Sublimis, cupidusque & amata relinguere pernix.

Conversis studiis atas animusque vi-

Quarit opes & amicitias, inservit honori:

Commissiffe cavet quod mox mutare laboret.

Multa senem circumveniunt incommoda: vel quod

L'ART POETIQUE. de tous les âges, & à donner à chaque saison, & aux differentes années

de la vie leurs propres beautés.

7 Un enfant qui fait déja repeter les 7 Mœurs mots qu'on luy a appris, & qui mar-fance. che feul, ne fonge qu'à jouer avec fes camarades, il s'irrite & s'appaise pour

rien, & change à tous momens.

8 Un jeune homme qui enfin n'a 8 Mours plus de Gouverneur, aime les chiens, Jeunesles chevaux, & les exercices du champ fe. de Mars: Il est prompt à recevoir l'impression des vices; il s'emporte contre ceux qui luy donnent des avis, & qui le reprennent de ses defauts: Il ne pense que tard à l'utile, auquel il préfere ordinairement l'honneste: Il est prodigue, fier & presomptueux: Il desire tout ce qu'il voit, & il se lasse tres-promptement des choses qu'il a le plus aimées.

L'âge viril a d'autres inclinations, 9 Mœurs il travaille à amasser des richesses, & de l'age à se faire des amis : il tâche d'accorder viril. l'interest avec l'honneur, & de ne rien faire dont il puisse avoir tost ou

tard sujet de se repentir.

La vieillesse est le rendez-vous de la vieillesse de toutes les incommodités : elle se.

170 Quarit, & inventis miser abstinct, ac timet uti:

Vel quod res omnes timidè gelidéque ministrat,

Dilator, spe longus, iners, avidusque futuri,

Difficilis, querulus : laudator temporis

Se puero, censor sastigatorque mino-

175 Multa ferunt anni venientes commoda secum,

Multa recedentes adimunt. ne forte se-

Mandentur juveni partes, pueroque viriles,

Semper in adjunctis avoque morabimur aptis.

Aut agitur res in scenis, aut acta refertur.

180 Segnius irritant animos demissa per aurem,

Quam que sunt oculis subjecta sidelibus,

Ipse sibi tradit spectator. Non tamen intus

Digna geri, promes in scenam : multaque tolles

L'ART POETIQUE. amasse du bien, & elle est si miserable qu'elle n'ose s'en servir. Elle ne ne fait rien qu'avec beaucoup de timidité & de lenteur : elle est irresoluë, longue à concevoir des esperances, paresseuse, attachée à la vie, difficile, & de mauvaise humeur. Elle se plaint sans cesse, ne vante que le temps passé, & fait incessamment des corrections & des reprimandes à la Jeunesse. Les années en venant nous apportent beaucoup d'avantages & de plaisirs; & en s'en retournant elles nous les ravissent. Afin donc de ne pas donner à un jeune homme les inclinations d'un vieillard, ni à un enfant celles d'un homme fait, 2 il faut 2 Das les toûjours s'attacher à ce qui suit necessairement chaque âge, ou qui luy est propre vraisemblablement.

Jes choses se passent sur la scene, ou en representation, ou en recit. Il est certain que ce qu'on ne fait qu'entendre, touche beaucoup moins que ce qu'on voit devant ses yeux, & que le spectateur apprend par luy mesine. Il faut pourtant bien s'empescher de produire sur la scene ce qui doit se passer derriere le theatre. Il est d'une

2 Das les mœurs il faut fuivre on la ne-i cessité on la vraisemblance. 3 Poëme Dramatique se passe ou en actio, ou en recita

Ex oculis, qua mox narret facundia prasens.

185 Nec pueres coram populo Medea

trucidet:

Aut humana palam coquat exta nefarius Atreus:

Aut in avem Progne vertatur, Cadmus in anguem.

Quodeumque ostendis mihi sic, incredulus odi.

Neve minor, neu sit quinto productior actu

190 Fabula, qua posci vult, & spectata reponi.

Nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus

Inciderit: nec quarta loqui persona la-

# Actoris partes chorus officiumque virile

Defendat : neu quid medios intercinat

195 Quod non proposito conducat & hareat aptè.

Ille bonis faveatque, & concilietur amicis:

L'ART POETIQUE. absoluë necessité d'éloigner des yeux du spectateur une infinité de choses qu'on doit luy apprendre ensuite par un recit fidelle & touchant. 4 Medée 4 Ce ne doit pas égorger ses enfans devant qu'il le peuple, ni le detestable Atrée faire gner des cuire sur la scene les membres de ses neveux. Progné ne doit point se chan-teur. ger en oyseau, ni Cadmus en serpent devant tout le monde. Tout ce que vous me presentez de cette maniere, je le hais, & ne le croy point.

June Piece qui veut estre souvent jouée & souvent redemandée, doit avoir cinq Actes, ni plus ni moins.

6 Gardez-vous bien d'employer pour le dénouement le secours d'un Dieu, file nœud ne merite qu'un Dieu vienne le délier.

cinq Actes indifpélable. 6 Machine fans necessité condamnées.

5 Necesfité de

7 Ne faites jamais parler ensemble 7 Trois quatre Acteurs dans une mesme scene.

interlocuteurs au plus dans uné scene. tions du Chœur.

8 Que dans les Actes le Chœur joue le rolle d'un Acteur, & fasse les 8 Foncfonctions d'un seul personnage; & que dans les intermedes il ne chante rien qui ne convienne au sujet, & qui ne luy foit naturellement lié. Qu'il protege toûjours les gens de bien;

Et regat iratos, & amet peccare timentes:

Ille dapes laudet mensa brevis, ille salubrem

Justitiam, legesque, & apertis otia portis:

200 Ille tegat commissa: Deosque precetur & oret

Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis.

> Tibia non, ut nunc, orichalco vin-Eta, tubaque

Æmula, sed tenuis simplexque, foramine pauco

Aspirare, & adesse choris erat utilis;

205 Nondum spissa nimis complere sedilia statu

Quo sanè populus numerabilis, utpote parvus,

Et frugi, castusque verecundusque coibat.

Postquam copit agros extendere victor,

Latior amplecti murus: vinoque diur-

L'ART POETIQUE. 37 qu'il foûtienne les interests de ses amis; qu'il tâche d'appaiser ceux qui font irrités; qu'il aime ceux qui ont en horreur le crime; qu'il vante les mets d'une table où regne la sobrieté; qu'il loue la justice si salutaire aux hommes; qu'il chante la tranquillité & la seureté qui accompagnent toûjours la paix; qu'il garde inviolablement les fecrets qu'on luy a confiés, & qu'il prie les Dieux que la Fortune abandonne les méchans, & revienne

remplir les desirs des Justes.

La flute dont on se servoit anciennement dans nos Chœurs, n'estoit ni ornée de leton, comme celle d'aujourd'huy, ni rivale de la Trompet- se serte; Elle estoit petite & simple, & das leurs avoit peu de trous. En cet état elle pouvoit facilement accompagner ces Chœurs de nos Tragedies, & elle avoit assez de son pour remplir sans peine un Theatre qui n'estoit pas trop grand, & où on n'alloit pas en foule; Theas car le peuple estoit encore alors peu damné nombreux, sage, pieux, & plein de pu- comme deur. Mais si-tost que ce mesme peuple commença à s'agrandir par ses victoires, qu'il se vit obligé d'étendre té,

dont les Romains

tre concotraire à la fagesse & à la pie-

- 210 Placari Genius festis impunè diebus,
- 'Accessit numerisque modisque licentia major.
- Indoctus quid enim saperet, liberque laborum,
- Rusticus, urbano confusus, turpis honesto?
- Sic prisca motumque & luxuriam addidit arti
- 215 Tibicen: traxitque vagus per pulpita vestem.
- Sic etiam fidibus voces crevere severis;
- Et tulit eloquium insolitum facundia praceps:
- Utiliumque sagax rerum & divina suturi
- Sortilegis non discrepuit sententia Delphis.

L'ART POETIQUE. 29 l'enceinte de ses murs, & qu'il se donna impunément la liberté de passer les jours de feste à boire & à se divertir, 2 la licence s'empara des vers & de la 2 D'od Musique. Car que pouvoit-on atten- est ve-dre d'un Villageois ignorant qui n'a- cence voit plus rien à faire, & qui se trou- dans les voit mêlé avec le Citoyen? & que dans la pouvoient la brutalité & la groffiereté, Musique que corrompre l'honnesteté & la politesse? C'est ainsi que le Joueur de flute ajoûta les mouvemens & la lafciveté à son art, qui estoit auparavant chaste & severe; & qu'enfin il se promena sur le Theatre avec une robe traînante. Ce qui est arrivé à la flute de nos Chœurs, c'est précisement ce qui arriva à la 3 lyre dont les 3 Lyre Grecs se servoient dans les Chœurs eployée dans les de leurs Tragedies. Leur son, qui au Chœurs commencement effoit simple & mo- des Tradeste, degenera bien-tost de cette sim- Greques plicité. Les vers de leurs Chœurs tomberent aussi bien-tost dans une élo- 4 stile quence 4 temeraire & outrée; & sous Chœurs pretexte de donner des avis utiles, & ces Grede prédire l'avenir sur le present, leur ques, te-ftile ne sut plus différent de celuy des & outre Prophetes de Delphes.

- 220 Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum,
- Mox etiam agrestes Satyros nudavit, & asper
- Incolumi gravitate jocum tentavit : eo
- Illecebris erat & grata novitate morandus
- Spectator, functusque sacris, & potus, & exlex.
- 225 Verum ita risores, ita commendare dicaces
- Conveniet Satyros, ita vertere seria ludo:
- Ne, quicumque deus, quicumque adhibebitur heros,
- Regali conspectus in auro nuper & of-
- Migret in obseuras humili sermone tabernas:
- 230 Aut, dum vitat humum, nubes & inania captet.

Le

L'ART POETIQUE. 41

5 Le mesme Poëte qui, avoit disputé 5 Origi-publiquement le prix de la Tragedie, Pieces qui n'estoit qu'un bouc, sit paroistre Sayvis bien-tost après un Chœur champestre de Satyres; & dans son humeur chagrine& piquante, il essaya de donner des Pieces pleines de plaisanteries & de railleries, 6 en conservant toûjours la 6 Majesmajesté de la Tragedie. Car il vit bien té de la qu'il falloit retenir par quelque char- die conme extraordinaire, & par quelque agreable nouveauté, un spectateur qui venoit d'offrir 7 des sacrifices, qui avoit bû, & qui estoit en état de se porter aux excés les plus condamnables.

8 Ceux qui nous donnent aujourd'huy de ces Satyres railleurs & pi- feste. quans, doivent nous faire passer du ferieux de la veritable Tragedie au badinage de la Piece Satyrique, de maniere que le Dieu ou le Heros qu'on vient de voir vétu d'or & de pourpre dans la premiere, n'aille pas dans la derniere, ou parler un langage bas & 9 rampant, comme celuy des Come- 9 stile dies les moins ferieuses; ou se perdre des Piedans les nues, en affectant un langa- tyriques ge sublime & guindé. Cette Tragedie, toute Satyrique qu'elle est, ne

Tragefervée dans la Piece Saw tyrique.

7 Dereglement du peuple les jours de 8 Pieces Romais nes.

Tome X.

Effutire leves indigna tragædia versus:

Ut festis matrona moveri jussa diebus;

Intererit Satyris paululum pudibunda protervis.

Non ego inornata & dominantia nomina solum,

235 Verbaque, Pisones, Satyrorum scriptor amabo:

Nec sic enitar tragico differre colori,

Ot nihil intersit Davusne loquatur, & audax

Pythias, emuncto lucrata Simone talentum:

An custos famulusque Dei Silenus alumni.

24.0 Ex noto fictum carmen sequar : nt fibi quivis

Speret idem: Sudet multum, frustraque laboret

L'ART POETIQUE. 43 doit avoir aucun vers qui n'ait de la dignité & de la noblesse, les Satyres qu'on y introduit, doivent s'éloigner des manieres des autres Satyres, qui font d'ordinaire petulants & débauchés, & il faut qu'elle imite la pudeur d'une Dame chaste, qui quoy qu'elle ne fasse pas profession ouverte de danser, danse pourtant aux festes solemnelles, pour obeïr à la Reli-

gion. Si je faisois des Pieces satyriques,

mes chers Pisons, je n'affecterois pas une trop grande ingenuité, je ne dirois pas chaque chose par son nom, & je ne voudrois pas m'éloigner si fort du stile noble de la Tragedie, qu'il n'y eust aucune difference entre ce que disent dans la Comedie Davus & la hardie Pythias qui escroque de l'argent à Simon, & ce que diroit dans mes Pieces fatyriques Silene ce Gouverneur & ce fidele compagnon d'un Dieu. De plus, je voudrois toûjours tirer de quelque i histoire connue les r quels sujets de mes Pieces satyriques, afin doivent que ceux qui les verroient se crussent sujets tous capables d'en faire autant, & des Picqu'ils n'en connussent les peines & les riques.

44 Q. H. Fl. DE ARTE POET. Ausus idem. tantum series juncturaque pollet,

Tantum de medio sumtis accedit hono-

ris.

Sylvis deducti caveant, me judice; Fauni

245 Ne, velut innati triviis, ac penè forenses,

Aut nimium teneris juvenentur versibus unquam,

Aut immunda crepent ignominiosaque

dicta\_

Offenduntur enim quibus est equus & pater & res:

Nec, si quid fricti ciceris probat & nucis emtor,

250 Aquis accipiunt animis, donantve corona.

Syllaba longa brevi subjecta, vocatur iambus,

Pes citus: unde etiam trimetris accrescere justit

Nomen iambeis : quum senos redderet ic-

Primus ad extremum similis sibi. non ita pridem,

L'ART POETIQUE. 45 difficultés, qu'aprés avoir eu la hardiesse de l'entreprendre, tant a de force une suite d'incidens naturellement liés à un sujet connu, & tant les sujets connus sont susceptibles de beautés & de graces.

Fe reviens au caractere des Satyres, 2 Caraca il y a sur cela deux extremités à éviter, tere des Des Satyres qui sont nés dans les bois ne doivent, à mon avis, ni dire des vers tendres & galants, comme de jeunes gens qui seroient nés au milieu de Rome; ni prononcer non plus des obscenités & des injures groffieres. Cela déplaist également aux Chevaliers, aux Senateurs, & à tous les honnestes gens qui n'approuvent pas tout ce qui attire les applaudissemens de la

3 Après avoir parlé de la Tragedie, 3 Versi il ne sera pas inutile de dire un mot des gedies, vers qu'on y doit employer. Une syllabe longue aprés une breve, c'est ce qu'on appelle un ïambe; ce pied est plein de vitesse, & c'est cela mesme qui a fait donner le nom de trimetre au vers iambe, quoy qu'il ait six pieds. Le premier vers jambe estoit tout semblable, c'est à dire qu'il estoit composé

populace.

255 Tardior ut paulo graviorque veniret ad aures,

Spondeos stabiles in jura paterna rece-

Commodus & patiens : non ut de sede secunda

Cederet aut quarta socialiter. hic & in

Nobilibus trimetris apparet rarus, & Ennî.

260 In scenam missos magno cum pondere versus,

'Aut opera celeris nimium, curaque carentis,

Aut ignorata premit artis crimine turpi.

Non quivis videt immodulata poëmata judex:

Et data Romanis venia est indigna Poë-

265 Idcircone vager, scribanque licenter?

an omnes

Visuros peccata putem mea, tutus & intra

Spem venia cautus? vitavi denique cul-

L'ART POETIQUE. d'iambes purs. Il n'y a pas long-temps que pour avoir plus de poids & plus de noblesse, il a amiablement associé les graves spondées, 4 à condition 4 També pourtant qu'il ne leur cederoit ni la seconde place, ni la quatriéme qu'il a il a affovoulu retenir. Ce vers ainsi mêlé de spondées dans les lieux impairs, est fort rare dans les trimetres tant vantés d'Accius & d'Ennius. Ils n'ont tous deux que des 5 vers accablés de spondées: or ces vers si pesants, & qui marchent avec tant de peine, font voir ou que ces Poëtes se sont trop hastez, nius en & qu'ils n'ont pas assez travaillé leurs Ouvrages, ou, ce qui est encore plus honteux, qu'ils ont peché contre l'art, & ne l'ont jamais connu. 6 Tout le 6 Il est monde ne sait pas juger du nombre & de la cadence des vers, & on a eu sur qu'on cela pour ces Poëtes une ridicule indulgence. Dans l'esperance d'un pareil traitement, écriray-je donc au hazard, & n'observeray-je aucunes regles? ou plûtost dois je croire que tout le monde verra mes defauts, & travailler seulement à me mettre à couvert de la censure, en n'attendant point de pardon? Quand j'observeray

à quelle condition cié le Spondée dans la Tragedie.

5 Vers Tragiques d'Accius & d'Enquoy vicieux.

plus difficile ne penfe de juger de la cadence des vers

Non laudem merui, vos exemplaria Graca

Nocturna versate manu, versate diurna.

270 At nostri proavi Plautinos & numeros &

Laudavêre sales : nimium patienter utrumque,

Ne dicam stulte, mirati: si modo ego &

Scimus inurbanum lepido seponere di-Eto,

Legitimumque sonum digitis callemus & aure.

275 Ignotum tragica genus invenisse Camæna

Dicitur, & plaustris vexisse poëmata Thespis:

Qua cancrent agerentque peruncti facibus ora.

Post hunc persona pallaque reportor honesta

Eschylus, & modicis instravit pulpita tignis,

280 Et docuit magnumque loqui, nitique cothurno.

Successit vetus bis comædia, non sine

soutes

L'ART POETIQUE. 49 toutes les regles, 7 j'éviteray le blâme, 7 II ne fusifir pas mais je ne meriteray pas des louanges. d'obser-Pour vous, mes chers Pisons, lifez jour & nuit les Ecrits des Grecs. Mais, pour dira-t'on, pourquoy nous renvoyer meriter à ces Ecrits des Grecs? Nos ancestres ges. n'ont-ils pas loué & admiré les 8 vers & 8 vers les railleries de Plaute? Ouy ils les & railleont admirez avec trop de bonté, pour plaute, ne pas dire avec trop de sotise, s'il est vray que vous & moy fachions distinguer le delicat d'avec le groffier, & que nous ayons l'oreille assez fine pour bien juger du son & de la juste cadence des vers.

9 On dit que Thespis fut le premier 9 Chanqui inventa une espece de Tragedie auparavant inconnue aux Grics, & qu'il promena par les bourgs de l'Attique ses Acteurs barbouillés de lie, qui chantoient & jouoient sur un tombereau. Eschyle donna ensuite un masque plus honneste à ses Acteurs, les die. habilla de robes traînantes; au lieu de charrete, leur fit bâtir un theatre mediocrement exhaussé, releva leur stile, & leur chaussa le Cothurne. A cette ne de la Tragedie de Thespis & d'Eschyle, suc vieille ceda la vieille Comedie avec beaucoup die.

gemens que Thespis & Eschyle firent à la preébauche de la Trage-

Come-

Tome X.

Laude : sed in vitium libertas excidit;

Dignam lege regi. lex est accepta : ehorusque

Turpiter obticuit, sublato jure nocendi.

285 Nil intentatum nostri liquere Poë-

Nec minimum meruêre decus, vestigia Graca

Ausi deservee, & celebrare domestica facta:

Vel qui pratextas, vel qui docuêre to-

Nec virtute foret clarisve potentius armis,

290 Quam lingua , Latium : si non offenderet unum-

- quemque Poëtarum lima labor & mora. Vos ô

Pompilius, sanguis carmen reprehendite quod non

L'ART POETIQUE. 51 de succés; mais la liberté que se donnoient ses Poëtes, dégenera bien-tost en une licence outrée, & qui meritoit d'estre refrenée par les loix. On fit sur cela des Ordonnances, & le Chœur se tut honteusement aprés qu'on luy eut ôté les moyens de médire avec impunité. 2 Et c'est ce qui pro- 2 origiduisit la nouvelle Comedie. Nos Poë- ne de la nouvelle tes ont réussi assez heureusement à le. toutes ces fortes de Pieces: mais jamais ils n'ont merité plus de louanges que lorsque cessant de marcher sur les traces des Grecs, ils ont eu le courage d'étaler sur le Theatre des avantures Romaines, soit 3 dans les Pieces qui 3 Pre-representent les actions des premiers texte. personnages de Rome; ou 4 dans cel- 4 Togales qui expriment les mœurs & la vie des autres citoyens. Et il est mesme certain que les Romains seroient aussi celebres par leurs Ecrits que par leurs grands exploits & par leur coura-ge, si ce n'estoit pour nos Poëtes une peine insuportable que de limer leurs Ouvrages, & de les garder long-temps. Pour vous, Pifons, qui descendez de l'ancien Numa, ne manquez jamais de condamner un Poëme

Εij

Multa dies & multa litura coercuit, at-

Prasectum decies non castigavit ad un-

295 Ingenium misera quia fortunatius

Credit, & excludit sanos Helicone Poëtas

Democritus: bona pars non ungues ponere curat,

Non barbam : secreta petit loca, balnea vitat.

Nanciscetur enim pretium nomenque Poëra,

300 Si tribus Anticyris caput infanabile nunquam

Tonsori Licino commiserit. ô ego la-

Qui purgor bilem sub verni temporis ho-

Non alius faceret meliora poëmata. ve-

Nil tanti est. ergo fungar vice cotis, acuum

305 Reddere qua ferrum valet, exfors ipsa secandi:

Munus & officium, nil scribens ipse, docebo:

L'ART POETIQUE.

s que l'on n'a pas eu long temps dans son cabinet, où l'on n'a guere fait de ratures, & que l'on n'a pas corrigé & faire de changé dix fois pour le porter à sa ges qui

perfection.

6 Sur ce que Democrite a cru que le naturel est plus heureux & plus necessaire que l'art, pour la Poësie, & qu'il a jugé à propos de deffendre ment de l'Helicon aux Sages, la pluspart des Poëtes ne se font plus les ongles ni la danné. barbe, ils cherchent les lieux folitaires, & ne vont plus aux bains, car ils font bien assurés qu'ils attraperont le nom & les recompenses dues aux grands Poëtes, s'ils ne mettent jamais entre les mains du Barbier Licinus, leur teste qui ne pourroit estre guerie par tout l'hellebore de trois Anticyres, s'il y en avoit autant. O que je suis un pauvre homme, de me purger la bile à tous les commencemens de Printemps! personne ne feroit de meilleurs vers que moy. Mais ce n'est pas la peine. Je me contenteray donc de ressembler à la pierre à aiguiser, qui estant d'elle-mesme incapable de couper, met le fer en état de le faire. J'enleigneray aux autres ce qu'ils doivent

5 Quel jugemit on doit faire des n'ont pas efté corri-

Unde parentur opes : quid alat formet que Poetam:

Quid deceat, quid non: quo virtus, quo ferat error.

Scribendi rettè, sapere est & principium & fons.

310 Rem tibi Socratica poterunt oftendere charta :

Verbaque provisam rem non invita sequentur.

Qui didicit, patriæ quid debeat, & quid amicis:

Quo sit amore parens, que frater amandus & hospes:

Quod sit conscripti, quod judicis officium: que

315 Partes in bellum missi ducis : ille profecto

Reddere persona scit convenientia cuique.

Respicere exemplar vita morumque jubebo

Doctum imitatorem, & veras hinc ducere voces. L'ART POETIQUE. 55 suivre pour réüssir. Je leur montreray en quoy consistent les richesses de la Poësie; ce qui forme & nourrit les Poëtes; ce qui sied ou ne sied pas; en un mot toutes les vertus de cet Art, & ses vices.

7 La premiere chose & la plus necessaire pour bien écrire, c'est le bon sens. Voilà la source de tout le reste. 8 Vous pourrez puiser ce bon sens dans la Philosophie de Socrate. Quand une matiere est une sois bien preparée & bien conçuë, les paroles suivent aisément.

7 Bon fens, fource de tous bon Ou-vrage. 8 Eloge de la Philoso-plie de Socrate.

9 Celuy qui fait ce qu'il doit à fa patrie & à ses amis, quels sont les differens degrez d'amour que l'on doit avoir pour un pere & pour un frere; jusqu'où s'étendent les droits de l'hospitalité, & quel est le devoir d'un Juge, d'un Senateur, & d'un General d'Armée: celuy-là sait donner à chaque personnage les mœurs qui luy conviennent, & le caractere qu'il doit avoir. Je conseilleray donc toûjours à un Poète qui veut estre bon imitateur, d'avoir incessamment devant les yeux le modele general de la vie & des mœurs, je veux dire la Nature; & de

gCequ'il faut favoir pour faire des caracteres justes.

s La Nature appellée ie modele general de la vie & des mærs.

E iiii

Interdum speciosa locis morataque re-Etè

320 Fabula, nullius veneris, sine pondere & arte,

Valdius oblectat populum, meliusque moratur,

Quam versus inopes rerum, nugaque canora.

Graiis ingenium, Graiis dedit ore rotundo

Musa loqui, prater laudem nullius avaris.

325 Romani pueri longis rationibus affem

Discunt in partes centum diducere. di-

Filius Albini, si de quinsunce remota est

Uncia, quid superat? Poteras dixisse. triens. eu,

Rem poteris servare tuam. xedit uncia: quid fit?

330 Semis. At hac animos arugo & cura peculî

L'ART POETIQUE. tirer d'aprés elle de veritables traits. Car il arrive tres-fouvent qu'une Comedie 2 où il y a de beaux sentimens, 2 come-& où les mœurs sont bien marquées, quoy qu'elle soit d'ailleurs sans grace, sans versification & sans art, réussit mieux, & divertit beaucoup plus le peuple, que les Pieces où il n'y a que de beaux vers vuides de choses, & que des bagatelles qui n'ont que l'harmonie & le fon.

3 Les Grecs ont reçu des Muses le bon esprit, avec toutes les graces du langage; & par dessus cela ils n'ont eu d'autre ambition que d'estre louez. Au contraire, nos jeunes Romains, qui en naissant n'ont pas reçu à beau coup prés les mesmes presens de la Nature, n'ont en teste que d'apprendre par de longs calculs à diviser la livre en cent parties. Qu'on demande, par exemple, au fils d'Albinus, si de cinq on en ôte un, que reste-t-il? Vîte, vous devriez déja avoir répondu. AL. Quatre. Hor. Courage, vous ferez bon ménager. Et si l'on ajoûtoit un à ces cinq premiers, combien feroientils? AL. Six. Hor. Aprés que cette rouille & cette amour du gain ont in-

die où il n'y a que les mœurs, préferable à cel les qui ont toutes les autres beautés fans cclle-là.

3 L'amour de ia louage, une des principales causes de l'avantage que les Grecs ont en fur les Romains

Quum semel imbuerit, speramus carmina fingi

Posse linenda cedro, & levi servanda cupresso?

Aut prodesse volunt, aut delectare Poëta,

Aut simul & jucunda & idonea dicere vita.

335 Quicquid pracipies, esto brevis: ut cito dicta

Percipiant animi dociles, teneant que fideles.

Omne supervacuum pleno de pectore manat.

Ficta voluptatis causa, sint proxima veris.

Nec, quodcumque volet, poscat sibi fabula credit:

340 Neu pransa Lamia vivum puerum extrahat alvo.

Centuria seniorum agitant expertia fru-

Celsi pratereunt austera poëmata Rhamnes.

L'ART POETIQUE. fecté les esprits, osons-nous esperer qu'on fera des vers dignes d'estre avoués par les Muses, & conservez dans de beaux tiroirs de cedre & de cyprés?

Les Poëtes ont ordinairement en Dessein vue dans leurs Pieces, ou d'instruire, des Poe-ou de plaire, ou de mêler les deux leurs Piez ensemble, & d'instruire en divertif-ces. fant. Voulez-vous instruire? Soyez ce qui court, afin que l'esprit puisse retenir est fait plus facilement vos preceptes. Tout fruire, ce qu'on dit d'inutile & de superflu se doit être répand comme une liqueur qu'on verse dans une bouteille pleine. Ne vou- ce qui lez-vous que divertir? Que vos fic- est fait tions soient toûjours vraisemblables; vertir, gardez - vous de hazarder fur la scene doit être tout ce que demande un sujet, & blable, qu'on ne voye jamais dans vos Pieces arracher du ventre d'une Sorciere monstrueuse un enfant tout en viequ'elle ait devoré. Mais je vous avertis que si vous ne vous attachez qu'à l'agreable, vous n'aurez pas le suffrage des Senateurs, qui condamnent les Pieces où ne regne pas l'instruction. Et si vous ne visez qu'à l'utile, les Chevaliers seront rebutés de la tristesse

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci,

Lectorem delectando, pariterque monendo.

345 Hic meret ara liber Sosiis: hic & mare transit,

Et longum noto scriptori prorogat e-

Sunt delicta tamen quibus ignovisse ve-

Nam neque chorda sonum reddit quem vult manus & mens,

Poscentique gravem persapè remittit acutum:

350 Nec semper feriet quodcumque minabitur arcus.

Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis

Offendar maculis : quas aut incuria fudit .

Aut humana parum cavit natura. quid ergo?

Ot scriptor si peccat idem librarius us-

355 Quamvis est monitus, venia caret:

Ridetur, chorda qui semper oberrat eadem:

L'ART POETIQUE. 61 & de la secheresse de vos vers, qui n'auront rien de plaisant. Pour estre approuvé des uns & des autres, il faut mêler par tout également l'utile avec L'agresse l'agreable, & qu'ils ne se quittent ja ble mais. Les Ouvrages où l'on fait ce toujours mélange, enrichissent les Libraires, mêlé apassent les mers, & procurent une tile, espece d'immortalité à leurs Auteurs. Il y a pourtant de certains defauts que l'on pardonne fans peine. Car une corde d'un instrument ne rend pas toûjours le fon que demande celuy qui joue, & le meilleur tireur du monde ne donne pas toûjours dans le but. Quand les beautés l'emportent de Fautes beaucoup sur un Ouvrage, je ne se-pardon-ray point choqué d'y voir certaines taches qui viennent ou d'une negligence pardonnable, ou de l'infirmité qui est si naturelle aux hommes. Mais sur ce pied-là, que ne faudra-t-il point pardonner? Quand un Copiste fait Fautes souvent la mesme faute, quoy qu'il qu'enne ait esté averti; il ne merite point de ne point. pardon, non plus qu'un Joueur de Luth qui touche souvent mal à propos la mesme corde. Il en est de même des Poëtes; celuy qui tombe sou-

vec l'un

3

Sic mihi, qui multum cessat, fit Chærilus ille,

Quem bis terque bonum, cum risu miror:

Indignor quandoque bonus dormitat Ho-

360 Verum opere in longo fas est obrepere somnum.

Ut pictura, poëssis erit, qua, si propius stes,

pius stes, Te capiet magis : & quadam, si longius

abstes.

Hac amat obscurum, volet hac sub luce videri,

Judicis argutum qua non formidat acumen.

365 Hac placuit semel, hac decies repetita placebit.

O major juvenum , quamvis & voce paterna

Pingeris ad rectum, & per te sapis, hoc tibi dictum

Tolle memor : certis medium & tolerabile rebus

Restè concedi. consultus juris, & ac-

L'ART POETIQUE. 62

vent dans les mesmes fautes, devient pour moy ce 1 Cherilus que j'admire en deux ou trois endroits de ses Ouvrages, en me moquant toûjours de luy. Au contraire je sens un veritable dépit, & ne puis allez m'étonner que le bon Homere 2 se soit endormiquelquefois. Mais ce sommeil est permis

dans un long Ouvrage.

La Poësse est comme la Peinture; dans l'une & dans l'autre il y a des morceaux qui vous plairont davanta- semblage, si vous les voyez de prés; & d'autres si vous les regardez de loin. L'un re : elle veut estre placé dans l'obscurité; l'au- a diffetre ne craint pas d'estre vû au grand points jour : celuy-là n'est fait que pour plai- de vue re & pour amuser un moment; & celuy-cy, plus vous le confidererez, plus il vous charmera.

O vous, Pison, qui estes l'aisné de vostre famille, quoyque les preceptes & l'exemple de voltre pere sufficent pour vous former, & que vous n'ayez pas mesme besoin de guide, ne laissez pas de bien retenir cette regle, & d'en faire vostre profit : Il y a de certaines choses où la mediocrité est permise, & mesme estimée. Un Jurisconsulte ou

I Cherilus, tresméchant Poëte . ne laisse pas d'étre bon en quelques endroits. 2 Homere fommeille quelque-

ble à la

370 Causarum mediocris, abest virtute deserti

Meffala , nec scit quantum Casselius Aulus:

Sed tamen in pretio est mediocribus esse Poetis

Non homines, non Dii, non concessêre columna.

Ut gratas inter mensas symphonia discors,

375 Et crassum unquentum & Sardo cum melle papaver,

Offendunt , poterat duci quia cœna sine istis :

Sic animis natum inventumque poëma juvandis,

Si paulum à summo discessit, vergit ad imum.

Ludere qui nescit, campestribus abstinet armis:

380 Indoctusque pila discive trochive quiescit,

Ne sp sa risum tollant impune corona:

Qui nescit, versus tamen audet singere.

Liber & ingenuu, prasertim census equestrem

un

L'ART POETIQUE. 65 un Avocat peut bien n'estre pas si éloquent que Messala, ni si savant que Casselius Aulus, & avoir pourtant son prix. Mais il est deffendu aux Poëtes Medio: d'estre mediocres : les hommes, les crité Dieux, & les piliers mesme des bouti- nable ques, ne peuvent souffrir cette medio- par tout, crité, tout se revolte contr'elle. Com- dans la me une symphonie, qui n'est pas d'accord, come des essences gâtées, & de la graine de pavot mêlée avec le miel de Sardaigne, font un tres-méchant effet dans un festin, parce qu'on pouvoit fort bien s'en passer; tout de mesme, la Poesie qui n'a esté inventée que pour le dé- Poesse lassement & pour le plaisir de l'esprit, quoyit si elle ne monte pas au plus haut de- venice. gré, descend au plus bas, & tombe dans les abîmes. Celuy qui ne sait pas faire des armes, ne va point combatre dans le champ de Mars; & celuy qui ne sait jouer ni à la paume, ni au palet, se tient en repos, de peur que toute l'Assemblée ne rie impunément de son peu d'adresse. Mais celuy qui ne sait ce que c'est que Poësie, a pourtant l'audace de faire des vers. Pourquoy non? n'est-il pas ce qualité? n'a t-il pas le bien qu'il faut Tome X.

pardonexcepté Poëfie.

- Summam nummorum, vitioque remotus ab omni.
- 385 Tu nihil invita dices faciesve Minerva:
- Id tibi judicium est, ea mens: si quid tamen olim
- Scripseris, in Metii descendat judicis aures,
- Et patris, & nostras: nonumque prematur in annum,
- Membranis intus positis, delere licebit
- 390 Quod non edideris: nescit vox missa reverti.
  - Sylvestres homines sacer interpresque Deorum
- Cedibus & victu fædo deterruit Orpheus:
- Dictus ob hoc lenire tigres, rabidosque leones.
- Dictus & Amphion Thebana conditor
- 395 Saxa movere sono testudinis, & prece blanda

L'ART POETIQUE. 67 pour estre reçu Chevalier? & ne vitil pas sans reproche? Pour vous, je say bien que vous ne ferez & ne direz jamais rien en forçant vostre naturel, vous avez tropde bon sens & trop d'efprit. Cependant, croyez-moy, si vous faites quelque chose un jour, soùmettez-le à la critique de Metius, à on doit celle de vostre pere, & à la mienne, & gardez vostre Ouvrage neuf ans entiers. Pendant que vos cahiers seront dans vostre cabinet, vous pourrez ef-dans son facer tant qu'il vous plaira. Dés qu'ils font publics, vous n'en estes non plus de les le maistre que de la parole, quand elle rendre

Orphée, ce facré Interprete des Fable Dieux, ayant, par la force de ses vers, phée sur détourné du meurtre les hommes en- quoy focore fauvages, & leur ayant fait quitter la vie brutale qu'ils menoient, on publia qu'il adoucissoit les tigres, & qu'il aprivoisoit les lions les plus furieux. La mesme chose arriva peu de temps aprés à Amphion, qui par les charmes de sa Poesie, fit bâtir la cita- origine delle de Thebes: on dit que par le son de la Fade sa lyre il donnoit du mouvement Amphie. aux pierres, & que par des prieres

est une fois lâchée.

fes Ouv:ages cabinet. avat que public.

d'Or-

Ducere quo vellet. fuit hac sapientia quondam,

Publica privatis secernere, sacra profanis:

Concubitu prohibere vago, dare jura maritis,

Oppida moliri : leges incidere ligno.

400 Sic honor & nomen divinis vatibus atque

Carminibus venit. post hos insignis Homerus

Tyrtausque mares animos in Martia bella

Versibus exacuit, dicta per carmina sortes:

Et vita monstrata via est : & gratia regum

405 Pieriis tentata modis : ludusque repertus ,

Et longorum operum finis : ne forte pudori

L'ART POETIQUE. 69 tendres & touchantes, il les forçoit à s'aller poser d'elles-mesmes dans le lieu qu'il vouloit leur faire occuper. Car anciennement on ne connoissoit d'au- Ancientre sagesse, ni d'autre poesse que celle ne Poesse qui enseignoit à distinguer le bien du qu'elle public de celuy des particuliers, & les enseichoses saintes d'avec les prophanes : gnoit. à reprimer la fureur des hommes, qui croyoient avoir droit de disposer de toutes les femmes : à donner des regles aux gens mariés, pour les faire bien vivre dans leur famille: à bâtir. des villes, & à établir des loix. C'est par là que ces Poëtes divins & leurs vers s'établirent dans le monde, & y acquirent une si grande reputation.

Aprés ce premier âge de la Poësie, second Homere & Tirtée enflammerent les age de la courages d'une hu meur martiale: les oracles ne furent plus donnés qu'en vers : les vers servirent à déveloper les fecrets de la Nature; on les employa à gagner la faveur des Rois, & on les mit de tous les jeux & de tous les spectacles qu'on inventa pour se délasser de ses longs travaux & de toutes ses fatigues. Je vous dis cela afinque vous n'ayez point de honte de faire

# 70 Q. H. FL. DE ARTE POET.

Sit tibi Musa lyra solers, & cantor Apollo.

Natura fieret laudabile carmen, an arte,

Quesitum est : ego nec studium sine di-

410 Necrude quid prosit video ingenium. alterius sic

Altera poscit opem res, & conjurat amice.

Qui studet optatam cursu contingere metam,

Multa tulit fecitque puer. sudavit, & alsit:

Abstinuit Venere & vino. qui Pythia cantat

415 Tibîcen, didicit prius, extimuitque magistrum.

Nunc satis est dixisse, Ego mira poëmata pango.

Occupet extremum scabies : mihi turpe relinqui est,

Et, quod non didici, sane nescire fa-

L'ART POETIQUE. 71 la cour aux Muses & à Apollon.

On dispute depuis long-temps si les La Nabons vers font des productions de ture & PArt doi l'Art, ou de la Nature. Pour moy je vét eftre ne vois point ce que peut l'art sans le insepanaturel, ni le naturel sans l'art; ils ont tous deux besoin du secours l'un de l'autre, & doivent estre toûjours étroitement unis. Voyez les Athletes, s'ils veulent remporter le prix de la Preuves course, ils ne se contentent pas d'avoir que l'art le corps fouple & leger, ils travaillent, nir au seils s'exercent, ils fouffrent le chaud, cours de le froid, ils renoncent à l'amour & au re. vin; & les joueurs de flute, avant que de parvenir à chanter les cantiques Pythiens, n'ont-ils pas fait leur apprentissage, & obei à un Maistre? Mais pour estre grand Poëte, il suffit aujourd'huy de dire hardiment, Je fais Langage des vers admirables. Malheur à ceux des Poequi demeurent dans les derniers rangs; rans & ce seroit une grande honte à moy de temeraine rien faire, & de m'amuser à étudier. Je n'ay garde d'avouer que je ne Amis sia

fay pas ce que je n'ay jamais appris. ceres Pour bien réussir, il ne suffit pas ton- cessaires jours d'avoir de l'étude & du naturel; à sceux il faut encore des amis sinceres. Mais un vent.

72 Q. H. Fl. DE ARTE POET.
Ut praco ad merces turbam qui cogit emendas.

420 Assentatores jubet ad lucrum ire Poeta,

Dives agris, dives positis in fænore num-

Si verò est unctum qui rectè ponere poslit,

Et spondere levi pro paupere, & eripere

Litibus implicitum : mirabor si sciet inter-

425 -noscere mendasem verumque beatus amicum.

Tu seu donaris seu quid donare voles

Nolito ad versus tibi factos ducere ple-

Latitia. clamabit enim, Pulcre, Bene, Recte,

Pallescet super his : etiam stillabit amicis
430 Ex oculis rorem: saliet, tundet pe-

de terram. Ut qui conducti plorant in funere, di-

Et faciunt propè plura dolentibus ex animo: sic

Derifor verò plus laudatore movetur. Reges dicuntur multis urgere culullis,

Poete

L'ART POETIQUE. 73 Poëte qui a de bonnes terres & beaucoup d'argent, appelle les flateurs à un gain tout clair, comme un Crieur public appelle les passans, & les convie à venir acheter sa marchandise. Que si avec cela il aime à donner bien à manger, à cautionner les pauvres,& à employer son éloquence & son credit pour les tirer de toutes leurs affaires les plus mauvaises; ce sera un grand miracle, s'il est assez heureux pour discerner le veritable ami d'avec le faux. Quand vous aurez donc fait, ou que vous voudrez faire quelque present à quelqu'un, je vous conseille de ne luy pas lire vos vers pendant qu'il est encore dans la joye : car à chaque vers il s'écriera, Cela est beau, cela Manie-est admirable, cela est divin; il contrefera l'extasié, il pleurera de ten-mi, dresse, il sautera sur son siege, il battra la terre du pied. En un mot, comme les gens qu'on loue pour pleurer aux funerailles, disent & font beaucoup plus de choses que ceux qui sont veritablement affligez; tout de même, le flateur est bien plus ému que l'ami fincere. On dit que quand les grands Seigneurs veulent honorer quelqu'un Tome X.

74 Q. H. Fl. DE ARTE POET. 435 Et torquere mero, quem perspexisse laborent

An sit amicitia dignus. Si carmina condes .

Nunquam te fallant animi sub vulpe la-

Quintilio si quid recitares, Corrige, Sodes,

Hoc, aiebat, & hoc. melius te posse negares.

440 Bis terque expertum frustrà? dele-

re jubebat,

Et male tornatos incudi reddere ver-

Si defendere delictum quam vertere mal-

Nullum ultra verbum, aut operam sumebat inanem,

Quin sine rivali teque & tua solus amares.

445 Vir bonus & prudens versus reprehendet inertes:

Culpabit duros: incomtis allinet atrum Transverso calamo signum : ambitiosa recidet

Ornamenta: parum claris lucem dare coget;

L'ART POETIQUE. 75 de leur amitié, ils l'éprouvent par le vin, pour voir s'il la merite, & s'il sera secret. Si vous faites jamais des vers, examinez bien auparavant ceux que vous voudrez prendre pour Juges, afin que vous connoissez bien ceux qui louent comme le Renard louoit le Manie corbeau. Quand on lisoit quelque cho- res de Pamy se à Quintilius, il disoit franchement: fincere corrigez cela & cela. Si on luy répon qui est doit qu'on ne pouvoit mieux faire, & tique, qu'on y avoit fait tous ses efforts, il vous conseilloit d'effacer sans misericorde. & de remettre fur l'enclume tous les vers mal tournez. Que si on aimoit mieux soûtenir ses fautes que les corriger, il ne disoit pas un seul petit mot davantage; il s'épargnoit une peine inuti-le, & vous laissoit une entiere liberté de vous aimer seul & sans rival vous & vos vers.

bon Cri-

Un homme de bien qui est savant & bon Critique, reprendra tous les vers lâches & rampans, condamnera ceux qui sont durs, effacera ceux qui n'ont ni beauté ni grace; retranchera tous les ornemens ambitieux; vous obligera d'éclaircir tout ce qui est obscur, & d'ôter toutes fortes d'ambi-

# 76 Q. H. FL. DE ARTE POET.

Arguet ambiguè dictum : mutanda notabit :

450 Fiet Aristarchus. nec dicet, Cur ego amicum

Offendam in nugis? Ha nuga seria du-

In mala, derisum semel, exceptumque sinistre.

Ut, mala quem scabies aut morbus regius urget,

Aut fanaticus error, & iracunda Dia-

na,

455 Vesanum tetigisse timent fugiunt que Poetam,

Qui sapiunt : agitant pueri, incautique sequuntur.

Hic, dum sublimes versus rustatur, & errat.

Si veluti merulis intentus decidit au-

In puteum, foveamve: licet, Succurrite, longum

460 Clamet, io, cives; non sit qui tollere curet.

Si quis curet opem ferre, & demittere funem,

Quî scis an prudens huc se dejecerit? at-

L'ART POETIQUE. 77 guités & d'équivoques; en un mot il marquera tout ce qui doit estre chan-gé: il sera un Aristarque severe, & ne dira jamais, Pourquoy irois-je offen-cer mon ami pour des bagatelles? Ces La flate-bagatelles le précipiteront dans de ve-ritables maux, dés que vous vous se-les malrez une fois moqué de luy en luy ca- heurs qui arrichant ses fautes : car les gens sages n'é- vent aux vitent pas avec plus de foin la ren- méchans contre d'un lepreux, d'un homme qui a la jaunisse, d'un lunatique & d'un enragé, que celle d'un méchant Poëte. Dés qu'il passe dans les ruës, il est toûjours poursuivi par une troupe d'enfans & de sots qui ne connoissent pas le danger auquel ils s'exposent. Quand ce maistre fou dégorge ses vers sublimes, s'il luy arrive de s'égarer & de tomber dans un puits ou dans un fossé, comme un Oiseleur qui chasse aux Merles; il aura beau crier d'une voix piteuse : Mes amis, fecourez-moy, je vous prie, personne n'ira pour le relever: & si quelqu'un se presentoit pour le secourir & pour luy jetter une corde, je serois le premier à luy dire, Qu'allez-vous faire? que savez-vous s'il ne s'est pas jetté là

G iii

# 78 Q. H. FL. DE ARTE POET.

Servari nolit? dicam, Siculique Poëte

Narrabo interitum : Deus immortalis haberi

465 Dum cupit Empedocles, ardentem frigidus Ætnam

Insiluit. sit jus liceatque perire Poëtis.

Invitum qui servat, idem facit occidenti,

Nec semel hoc fecit: nec, si retractua erit, jam

Fiet homo, & ponet famosa mortis amorem.

470Nec satis apparet cur versus factitet : utrum

Minxerit in patrios cineres, an triste bidental

Moverit incestus, certè furit, ac velut ursus,

Objectos cavea valuit si frangere clathros,

Indoctum doctumque fugat recitator acerbus.

L'ART POETIQUE. 79 tout exprés, & s'il veut qu'on l'en retire? & je ne manquerois pas de luy conter l'histoire du Poëte de Sicile. La voicy en deux mots. Empedocle s'é- Histoire tant mis dans la teste de passer pour un docle. Dieu, s'alla jetter tout transi dans les slammes du mont Etna. C'est bien la moindre chose que les Poëtes ayent la liberté de perir quand il leur en prend fantaisie, & c'est un meurtre que d'en fauver un malgré luy. Ce n'est pas la premiere fois que celuy-cy a fait la mesme folie, & quand vous le tireriez de là, ne croyez pas qu'il en devinst plus sage, ni qu'il renonçast à la passion qu'il a pour ce genre de mort qui fera parler le monde. Veritablement on ne voit pas bien ce qui a pû luy attirer cette rage de faire des vers; & l'on ne sait s'il a profané le tombeau de son pere, ou si par un sacrilege épouvantable, il a remué les tristes bornes d'un lieu frapé de la foudre, & publiquement confacré. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est furieux: car comme un Ours qui a rompu les barreaux de sa loge, il met en fuite favans & ignorans, en leur recitant ses vers; & quand il en peut attraper

G iiij

# 80 Q. H. FL. DE ARTE POET.

475 Quem verò arripuit, tenet, occiditque legendo,

Non m'sura cutem nist plena cruoris birudo.



L'ART POETIQUE. 81 quelqu'un, il ne luy fait aucun quartier, il le tient & l'assassime par ses lectures. C'est une veritable sangsuë qui ne quitte jamais la peau où elle s'attache, que quand elle est pleine de sang.



# REMARQUES

# L'ART POETIQUE D'HORACE.

EN Asie, en Grece, dans la Mace-doine, & en Egypte, il y avoit depuis un temps immemorial des Assemblées de gens choisis pour examiner les Ouvrages de Poësie & d'Eloquence. Auguste qui vouloit que sous son regne l'Italie ne cedast en rien à la Grece, ni à tous les autres Empires qui avoient esté les plus florissans; & qui travailloit de tout son pouvoir à donner de l'émulation à tous les Ecrivains, & à les exciter par des recompenses & par des honneurs, en établit aussi une à Rome, & luy donna le Temple & la Bibliotheque d'Apollon dans son Palais pour y faire ses conferences. Voilà des titres bien glorieux pour les Assemblées de Savans, que nous appellons Academies.

sur L'ART POETIQUE. 82 Si l'on en croit Theodore Marcile, celle d'Auguste eut un grand avantage sur toutes les autres, qui n'étoient composées que de cinq ou de sept Juges tout au plus : car il assure qu'elle en avoit vingt, qu'il compte tous l'un aprés l'autre, comme s'il avoit vû leurs Lettres, ou affisté à leur reception. Il seroit à souhaiter qu'il nous eust appris d'où il a tiré une particularité si remarquable : car j'avoue que je n'en say rien; je crains mesme qu'elle n'ait d'autre fondement que la fin de la Satire x. du Livre 1. qu'on peut fort bien entendre d'une autre maniere. En tout cas il n'a pas mal choisi; voicy les noms de ses Academiciens, Virgile, Varius, Tarpa, Mecenas, Plotius, Valgius, Octavius, Fuscus, les deux Viscus, Pollion, les deux Mesfala, les deux Bibulus, Servius, Furnius, Tibulle, Pifon le Pere, & Horace. Cineas disoit à Pyrrhus que le Senat de Rome luy avoit paru une Assemblée de Rois. On pourroit dire avec plus de raison d'une Academie qui auroit eu tous ces grands personnages, que c'estoit une Assemblée de Dieux, Ce savant Critique n'en demeure pas là; comme on donne rarement des bornes à ses conjectures, il veut que cet établissement d'Auguste, & la qualité d'Academicien ayent fait naistre à Horace l'envie de composer une Poëtique, & d'assembler toutes les regles & tous les jugemens qu'on faisoit dans ce Corps. Je voudrois de tout mon cœur que cela fust vray. Horace auroit commencé à corriger la maligne influence d'une étoile envieuse & jalouse de nostre bien, qui a toûjours présidé à ces sortes d'Assemblées, & n'a jamais permis qu'il en foit sorti aucun Ouvrage entier qui pust nous instruire & nous montrer en quoy consistent les richesses de l'Eloquence & de la Poësie; ce qui forme & nourrit les Poëtes & les Orateurs: ce qui sied ou ne sied pas, en un mot les vertus de ces deux Arts, & leurs vices. Mais comme ce deslein peut fort bien monter dans la teste d'un autre que d'un Academicien, & que même on n'a encore jamais vû d'Ouvrage de cette nature, fait par des Auteurs qui fussent honorez de ce titre, il se trouvera vray-semblablement toûjours des incredules qui ne se ren-

sur L'ART POETIQUE. 85 dront pas à des conjectures dénuées d'autorités. Pour les convaincre il faudroit qu'Horace eust pris luy-mesme cette qualité, & qu'il eust mis à la teste de son Livre, L'Art Poetique d'Horace de l'Academie Latine : car on a affaire aujourd'huy à d'étranges gens. Quoy qu'il en soit, qu'Hora-ce ait composé cet Ouvrage comme homme public, ou comme particulier, il avoit en vuë de donner aux Romains une Poëtique, qui seroit comme un abregé & un précis de ce qu'Aristote, Criton, Zenon, Democrite & Neoptoleme de Paros avoient écrit sur ce sujet: on veut mesme que ce ne soit presque qu'une compilation des plus excellens preceptes de ce dernier: car Porphyrion écrit: In quem librum conjecit pracepta Neoptolemi de Arte Poëtica, non quidem omnia, sed eminentissima. Horace a mis dans ce Livre les preceptes de Neoptoleme, de l'Art Poetique, non pas tous veritablement, mais les plus excellens. Comme il ne travailloit pas à cela de suite, & qu'il ne gardoit d'autre ordre que celuy des matieres que le hazard luy donnoit à lire & à examiner, il est arrivé

de là qu'il n'y a aucune methode ni aucune liaison de parties dans ce Traité, qui mesme n'a jamais esté achevé, Horace n'ayant pas eu le temps d'y mettre la derniere main, ou ce qui est plus vray-semblable, n'ayant pas vou-lu s'en donner la peine. Ceux qui ont cru qu'ils en feroient un Ouvrage entier & parfait en transposant ses vers, fe sont fort trompés. Il y manquera toûjours beaucoup de choses qui en-troient naturellement dans son dessein. Il falloit donc se contenter, à mon avis, de marquer les vuides en separant un peu les matieres, sans rien changer; & c'estoit le sentiment de Monsieur le Fevre. Ce defaut de liaifon & d'arrangement ne laisse pas d'avoir ses graces, sur tout dans des preceptes qui doivent estre libres, & n'avoir rien de lâche ni de languissant. L'ordre qu'Heinsius y a voulu met-tre, ne sert qu'à relever & à faire mieux connoistre la beauté du desordre dans lequel Horace l'a laissé. Aprés la Poëtique d'Aristote, je ne connois point dans l'antiquité d'Ouvrage de critique plus excellent que celuy-cy, & où il y ait plus de profit à faire. Tout

y est d'une justesse & d'une perfection qui ne laissent rien à desirer. Toutes les décisions & tous les jugemens qu'il contient sont autant de verités tirées de la nature des choses dont il traite; & il n'y en a presque point dont on puisse s'écarter le moins du monde, sans s'éloigner en mesme temps du bon sens & de la raison; comme on le verra dans les Remarques. Quoique ce ne soit qu'une Epître comme les precedentes, Horace n'a pas laissé de l'appeller, de Arte Poetica, Art Poetique, pour la distinguer des autres, où il n'a traité de cet Art que par occasion, & en passant. Et l'on ne peut pas douter de l'antiquité de ce titre, puisque Quintilien l'a cité dans le Chapitre 111. du v111. Livre: Id enim tale est monstrum quale Horatius in prima parte libri de Arte Poëtica fingit : humano capiti, &c.

I Humano capiti cervicem pictor equinam ] Horace entre tout d'un coup en matiere sans aucun préambule, & donne d'abord le precepte le plus general & le plus necessaire, & qui est le fondement de tout. C'est celuy de la simplicité & de l'unité dans le sujet, dans l'arrangement ou la disposition, dans les ornemens & dans le stile. Il ne pouvoit pas mieux commencer cet Ouvrage qu'en travaillant dés l'entrée à donner de l'aversion pour les fautes qu'on fait contre cette unité; ni rendre ces fautes plus odieuses qu'en comparant les Ouvrages qui pechent de cette maniere, à un tableau où un Peintre auroit épuisé toute son imagination à faire le monstre le plus extravagant dont on ait jamais oùi paraler.

3 Ut turpiter atrum desinat in piscem mulier formosa superne ] Le portrait que Virgile sait de Scylla dans le 111. Livre de l'Eneide, a pû donner lieu à l'idée du monstre qu'Horace décrit:

Prima, hominis facies, & pulcro

pectore virgo
Pube tenus , postrema immani corpore
pistris

Delphinum caudas utero, commissa

luporum.

Par le haut c'est une figure humaine, & une fort belie fille jusqu'à la moitié du corps; & par le bas c'est une horrible baleine qui finit par des queues de Dauphin

phin jointes à un ventre de Loup. Mais celuy d'Horace est encore plus monstrueux & plus choquant. Ater piscis, un poisson noir, pour un grand poisson, c'est à dire un poisson horrible, comme sont tous les grands poissons. C'est pourquoy Porphyrion l'explique atrum piscem, belluam marinam, pistricem.

5 Spectatum admissi risum teneatis amici? Cecy est pris de la coûtume des Peintres & des Sculpteurs, qui aprés avoir achevé quelque statuë ou quelque tableau, faisoient publier qu'un tel jour ils l'exposeroient en public: car lls vouloient savoir l'effet que produiroit une premiere vuë sur un grand nombre de spectateurs, & prositer des divers jugemens qu'on pourroit faire de leur Ouvrage. Il seroit à souhaiter que ceux qui écrivent, pussent tâter & sonder ainsi par avance le goût du public. Mais peut-estre ne le voudroient-ils pas.

6 Credite, Pisones III y a une infinité de gens qui non seulement s'imaginent que ce n'est pas un defaut que de ne pas observer cette simplicité & cette unité dont Horace parle; mais

Tome X.

90

qui croyent mesme que c'est une vertu, & que la varieté donne aux Ouvrages une beauté que l'unité ne fauroit donner. D'un autre côté, parmi ceux qui sont persuadez que c'est un defaut, il y en a peu qui en ayent l'idée qu'il en faut avoir, & qui ne le croyent leger & pardonnable. Pour prévenir donc les Pisons, & pour les empescher de donner dans des sentimens si faux, il les assure que ce seul defaut fait des monstres de tous les Ouvrages où il se trouve : voilà pourquoy il dit, credite, croyez, foyez bien persuadés, expression qui marque une espece de crainte & de dessiance que ces jeunes gens ne donnassent dans l'opinion contraire que les méchans Poëtes foûtenoient, & qu'ils avoient tant d'interest d'établir. Quoique cette Epistre soit adressée à Pison le pere, & à ses enfans, comme cela paroist par le 24. vers, c'est aux enfans que ces preceptes s'adressent; & voilà le moyen d'accorder le differend dont parle Porphyrion: Scribit ad Pisones viros nobiles disertosque patrem & filios, vel, ut alii volunt, ad Pisones fratres. Horace écrit aux jeunes Pisons & à leur

sur L'ART POETIQUE, 91 pere, ou comme d'autres le pretendent, il

scrit seulement aux deux enfans.

Pisones ] Il y avoit à Rome en même temps trois ou quatre familles de ces Pisons, qui estoient tous Calputniens, & qui se disoient descendus de Calpus fils de Numa. L'une estoit de Cneus Piso, mari de Plancine, lequel se tua luy-mesme, ayant esté accusé d'avoir empoisonné Germanicus; & qui laissa deux enfans, Cneus & Marcus. Mais ce ne peut estre à ces Pifons qu'Horace s'adresse icy : car ces enfans n'estoient pas nés quand cette Lettre fut écrite, ou ils estoient encore trop jeunes, outre que le pere estoit d'un naturel feroce & violent. Tacite, Cneum Pisonem, ingenio violentum, obsequii ignarum, insita ferocia à patre. Ce qui ne répond nullement au caractere de douceur qu'Horace luy donne dans cette Epistre. Il y avoit une autre branche des Pisons appelles Cesonins, & qui descendoient de ce Lucius Piso qui avoit esté Censeur, & dont Jules Cesar avoit épousé la fille appellée Calpurnie. Le fils de ce Lucius Piso estoit ce Pison qui fut Consul avec Drusus Libo, l'an

Hij

92 REMARQUES

de Rome DCCXXXVIII. Horace étant âgé de cinquante-un an; & à qui Auguste avoit donné le gouvernement de Rome & celuy de Thrace. C'estoit un homme de plaisir. Il passoit ordinairement la nuit à table, & se levoit à midy; mais cela n'empeschoit pas qu'il ne fist toûjours son devoir. Il eut la consiance d'Auguste, & ensuite celle de Tibere, sous le regne duquel il mourut, je croy, Grand Pontise, âgé de quatre-vingts ans, l'an de Rome 785. C'est à ce Pison & à ses enfans qu'Horace parle.

Isti tabula fore librum per similem Il ne se contente pas de dire qu'un Ouvrage ainsi varié sera semblable à ce monstre, il dit per similem, qu'il sera entierement semblable: car il veut ôter tout sujet de doute aux Pisons, & les mettre en état de ne pouvoir estre seduits par seux qui soûtenoient le contraire.

ceux qui foûtenoient le contraire.

Librum Tout Ouvrage, de quelque nature qu'il foit; mais il parle particulierement du Poëme Epique &

du Poëme Dramatique.

7 Velut agri somnia ] Il ne dit pas comme les songes d'un homme sain, mais comme les severies d'un malade, qui sont toûjours extravagantes & peu suivies.

Vana species des especes, des idées vaines, c'est à dire des idées de choses qui ne subsistent point ensemble dans la nature, & qui ne se trouvent que dans le cerveau creux des malades, des sous, ou des méchans Poëtes.

8 Ut nec pes nec caput uni reddatur forma ] C'est, à mon avis, l'explication de vana species, dont la teste & les pieds n'ont aucun rapport, & sont

de differente espece.

9 Pictoribus atque Poetis quidlibet audendi ] C'est la réponse des méchans Poëtes qui combatoient le sentiment d'Horace, & qui ne vouloient pas s'assujettir à la sage regularité qu'il leur recommandoit. Il atoujours esté permis aux Peintres & aux Poëtes, disoient-ils, de tout entreprendre, & de tout oser; & personne n'a le droit de leur demander raison des libertés qu'ils ont prises, ni de les censurer. Les Poëtes abusoient ainsi du privilege de la Poësie, & pretendoient excuser par là les plus monstrueuses imaginations, & les rêveries les plus extravagantes. Il est certain que le pri-

H iij

vilege des Peintres & des Poëtes est fort étendu. Ovide a dit facunda licentia vatum, la feconde licence des Poëtes; & Lucien a avancé que les Peintres & les Poëtes ne pouvoient estre obligés à répondre de leurs fantaisses & de leurs imaginations. Mais Horace va faire voir quelles bornes on doit donner à cette licence.

11 Scimus C'est la réponse d'Horace, qui dit à ces méchans Poëtes, je le say. Je connois tous les privileges qu'ont les Poëtes & les Peintres, & je ne veux nullement les leur ôter. Aprés avoir dit, je le say, il veut continuer sed non, mais il est interrompu par ces messmes Poëtes qui continuent.

Et hanc veniam petimus damusque vicisssum La remarque précedente découvre ce que je pense de ce vers. Il faut éclaireir & prouver ma pensée. On veut que ce soit la suite de la ré-

ponse d'Horace qui dise:

Scimus & hanc veniam petimus da-

musque vicissim.

fe le say, & comme je donne aux autres la permission d'en user, je demande qu'on me la donne de mesme. En qualité de Poëte il dit, hanc veniam petimus, je

sur L'ART POETIQUE. 95 demande cette permission: & en qualité de Critique il ajoûte, damusque vicissim, & je la donne à mon tour. C'est le sentiment du vieux Commentateur. qui écrit, petimus quidem ut Poëta, damus autem ut Critici. Mais cette explication m'est suspecte, & je ne suis nullement de cet avis. Comment Horace auroit - il demandé la permission d'user de cette liberté, puisqu'il ne se regardoit pas comme Poëte, & qu'il ne faisoit ni Poëme Epique, ni Poëme Dramatique? Assurément on s'est trompé à ce passage. Aprés qu'Horace a dit scimus, je le say, ces méchans Poëtes l'interrompent en continuant, Et hanc veniam petimus damusque vicissim. Et nous pretendons qu'on nous donne la permission d'user de ce privilege, comme nous la donnons aux autres Celane convient point du tout à Horace, qui n'écrivoit rien, comme il le dit dans la fuite, nil scribens ipse, & convient entierement aux Poëtes qu'il fait parler.

12 Sed non ut placidis coeant immitia] C'est Horace qui répond: Vous voulez qu'on vous donne la permission d'user de vos privileges, on vous la donne; mais c'est à condition que

vous n'en abuserez pas, & que vous ne serez pas de maniere que, &c. Tout ce dialogue est vis & plaisant, & il ne sauroit paroistre nouveau à ceux qui connoissent les manieres d'Horace.

Avant que de continuer, je croy devoir rendre compte d'une pensée que j'ay euë long-temps sur les treize premiers vers de cette Poëtique. J'avois cru qu'ils estoient la Préface & l'envoy du Livre, & qu'Horace, pour excuser le desordre où il l'a laissé, écrivoit aux Pisons: Croyez que ce Livre que je vous adresse est entierement semblable au tableau dont je viens de parler. Mais enfin j'ay connu que je me trompois. Si Horace avoit voulu parler de son Livre, jamais il n'auroit supprimé l'article, & assurément il auroit écrit, fore librum hunc similem. D'ailleurs ne se regardant pas comme Poëte, & ne faisant pas l'honneur à cette Poëtique de la considerer comme un Ouvrage important, puisqu'il dit dans la suite, si quid componere curem, si la fantaisse me prenoit d'écri-re quelque chose; il n'est pas vray-sem-blable qu'il ait voulu s'excuser d'avoir manqué contre la regularité dans un Traité

SUR L'ART POETIQUE. 97 Traité comme celuy-cy, où non seulement elle n'est pas necessaire, mais où il n'est pas mesme possible de l'observer. La découverte du Dialogue des méchans Poëtes avec Horace, m'a entierement confirmé dans cette opinion. que je croy si vraye & si seure que je n'aurois rien dit de l'autre, si je n'avois trouvé des gens tres-habiles qui en étoient prévenus, & qui ayant toûjours regardé ces treize premiers vers comme la Préface du Livre, n'ont changé d'avis que sur mes raisons. Cette mesme pensée pouvant donc venir encore à d'autres, il ne sera pas inutile d'en avoir dit un mot : car il ne fusfit pas de refuter les erreurs & les mauvais sens, il faut, autant qu'on peut, les prévenir.

Ut placidis coeant immitia Les Peintres & les Poëtes ne sont que des imitateurs, & par cette raison ils ne doivent peindre que ce qui est, ou ce qui peut estre: car il n'y a que cela qu'on puisse imiter. Mais les uns & les autres ont souvent abusé de leur Art, & quitté les verités regulieres, ou les idées vrai-semblables, pour ne suivre que les imaginations mons-

Tome X.

REMARQUES

rueuses. Vitruve se plaint de ce defaut des Peintres, dans le v. Chapitre du Livre vii. Ce sont ces fantaisses extravagantes qui ont produit ces grotesques, que les Curieux ne laissent pas d'estimer, mais que ceux qui ont le bon goust, ne compareront jamais à une figure reguliere & sage. Horace donne icy un des plus importans preceptes de l'Art Poëtique, qui est de

n'assembler jamais des sujets contraires & incompatibles, & de ne blesser jamais la nature, la vraisemblance, ou

la verité. 14 Inceptis gravibus plerumque & magna professis | Aprés avoir donné le precepte general, Horace descend dans le particulier, & donne un exemple de la varieté qu'il condamne. Mais pour faire mieux connoistre ce qu'on doit penser des fautes qu'on fait contre l'unité qu'il veut rendre necessaire & indispensable, il choisit exprés celle qui paroist la moins choquante, & qui est un vice d'autant plus dangereux qu'il se glisse sous une apparence de vertu. Ce sont les descriptions, piege presque inévitable aux petits genies. Horace fait donc voir icy le ri-

sur L'ART POETIQUE. 99 dicule où tombent tous les jours beaucoup de Poëtes. Des commencemens graves & serieux, qui promettent des choses sublimes & merveilleuses, aboutissent à une description éclatante d'un bois, d'un autel de Diane, d'un ruisseau, du Rhin, ou de l'Arc-en-ciel. Ces descriptions sont cousues là comme des lambeaux. Veritablement ces lambeaux sont de pourpre, mais ils sont pueriles ou extravagants, parce qu'ils font mal placez. Il ne faut jamais s'abandonner à ces digressions, de quelque nature qu'elles puissent estre, quand nostre dessein nous appelle ailleurs.

peut parler en general des autels de Diane, & de tous les bois qui luy étoient confacrés. Mais je croirois plus volontiers, comme Theodore Marcile, qu'il parle particulierement du bois & de l'autel d'Aricie, ara Diana Nemorensis, qu'on pretendoit avoir esté bâti par Oreste, qui y avoit confacré la statuë de Diane Taurique, qu'il avoit enlevée de la Scythie, aprés avoir tué le Roy Thoas. Les Poëtes prenoient ordinairement cet

Ιij

autel & ce bois pour le sujet de leurs descriptions: car outre que le lieu étoit fort beau, que ne pouvoit-on pas dire d'Oreste, de Diane Taurique, des sacrifices qu'on luy avoit saits en Scythie, de ceux qu'on luy faisoit à Aricie, & de la bizarre coûtume qui s'observoit dans ce Temple? Il ne pouvoit y avoir qu'un sugitif pour Prêtre, & il falloit que ce sugitif tuast de sa main le Prestre dont il vouloit avoir la place, & qui, par cette raison, avoit toûjours l'épée à la main pour se deffendre, car il s'attendoit d'estre attaqué à tous momens. C'est pourquoy Ovide a appellé ce Temple d'Aricie un Royaume acquis par le ser, & d'u-

Partaque per gladios regna nocente manu.

ne main criminelle.

voit, sans doute, esté souvent satigué de cette description du Rhin, dans les Poëmes qu'on faisoit pour celebrer les victoires qu'Auguste avoit remportées de ce côté-là. Les méchans Poëtes ne manquoient pas de s'aller tous noyer dans ce sleuve, comme cet

SUR L'ART POETIQUE. 101 Alpinus dont il est parlé dans la x. Satire du Livre 1.

Turgidus Alpinus jugulat dum Mem-

nona, dumque

Diffingit Rheni lutheum caput, & c. Pendant que l'enflé Alpinus égorge luymesme Memnon, sans attendre le coup d'Achille, & qu'il barboüille la teste

limoneuse du Rhin, &c.

Aut pluvius describitur arcus L'Arcen-ciel est tres-propre à faire tourner la cervelle à un méchant Poëte; car il croiroit manquer à l'admiration duë au merveilleux mélange de ses couleurs, s'il ne prenoit aux cheveux la moindre petite occasion de le décrire. Peu de gens sont capables d'imiter en cette rencontre la sagesse d'Homere & de Virgile. Ils ont tous deux trouvé cent sois l'occasion de décrire cet Arc-en-ciel; le premier n'en a jamais dit qu'un mot; & Virgile, lorsqu'il en a le plus parlé, n'y a employé que deux vers:

Ergo Iris croceis per cœlum roscida pennis

Mille trahens varios adverso sole colores

Advolat .-

On peut dire que cette description de l'Iris est aussi rapide que son vol.

19 Et fortasse cupressum scis simulare ] Les descriptions dans la Poësie, & l'imitation des Cyprés dans la Peinture, estoient d'ordinaire les premiers essais de ces deux Arts. Les Ecoliers faisoient par là leur apprentissage. Et comme on n'est pas Peintre pour avoir assez bien peint un Cyprés, on n'est pas Poëte non plus pour avoir fait une

description passable.

20 Sifrattis enatat expes navibus Que fert à ce Peintre apprentif de savoir bien peindre un Cyprés, lorsqu'il faut peindre un homme qui a fait naufrage, & qui flotant sur une planche du débris de son vaisseau, attend la mort à tous momens? Que fert de mesme à un Poëte de savoir faire passablement une description, lorsqu'il est question de chanter des exploits immortels? Horace sait allusion à ces tableaux ex voto que faisoient faire la pluspart de ceux qui estoient échapés d'un naufrage où ils avoient pensé perir.

21 Amphora cæpit institui, currente rota cur urceus exit ] Voicy une autre image tirée du Potier, qui commen-

sun L'ART POETIQUE. 102 çoit ordinairement son métier par de petits pots qu'on appelloit urceos, qui servoient à verser de l'eau; & qui le finissoit par la grande cruche appellée amphora, qui estoit comme le chefd'œuvre. Un Potier qui aprés avoir commencé une grande cruche, ne fait qu'un méchant petit pot, est comme un Poëte qui aprés un commen-cement magnifique, tombe & se perd dans des descriptions qui sont l'ouvrage d'un Ecolier. Amphora répond à incaptis gravibus, & urceus répond à purpureus pannus. S. Jerôme a imité ce passage dans la Lettre qu'il écrit à Læta: Lapsus penè sum ad aliam materiam, & currente rota, dum urceum facere cogito, amphoram finxit manus. Je suis presque tombé dans une autre matiere, & en tournant toujours mon tour, pendant que je ne songe qu'à faire un petit pot, ma main a fait une grande cruche. Mais cette application renversée me paroist vicieuse; car il est bien naturel, comme Horace l'a mis, qu'un Potier mal habile ne fasse qu'un petit pot de ce dont il avoit voulu faire une cruche; au lieu qu'il est impossible, quelque habile ou mal habile qu'il

I mj

104 REMARQUES

puisse estre, qu'il fasse une cruche, amphoram, de la matiere qu'il avoit prise & qu'il travailloit pour en faire

un petit pot, urceum.

23 Denique sit quodvis simplex dumtaxat & unum ] Voilà le precepte qui resulte de ce qu'il vient de dire. La simplicité & l'unité sont entierement opposées au desaut dont il vient de parler. Les descriptions hors d'œuvre les détruisent & les corrompent, il ne faut dans un Ouvrage rien d'étranger. On doit imiter la conduite d'Homere, Virgile & Sophocle, qui ne sont rien qui ne paroisse necessaire, & qui ne soit bien amené; & qui s'ouvrent à leurs descriptions un chemin naturel & facile.

Qui prius invenêre locum, dum tempore capto

Talia subjiciunt parci, nec sponte videntur

Fari ea. rem credas hoc ipsam poscere, ita aptum

Dissimulant, aditusque petunt super omnia molles.

25 Decipimur specie recti ] Ce n'est pas un nouveau precepte, il ne sait que

sur L'ART POETIQUE. 105 donner icy la raison generale du de-faut qu'il vient d'expliquer. C'est que dans les beautés de l'Art comme dans celles de la Nature, on est ordinairement trompé par l'apparence du bien. Un Poëte croit égayer son Ouvrage par une description, & il legate. C'est la veritable liaison de ce passage. Ce qui fuit, brevis effe laboro, obscurus fio, &c. ce sont les exemples qu'il donne pour confirmer cette proposition, decipimur specie recti. Saint Jerôme a appliqué à la morale ce precepte qu'Horace a donné pour la Poësie; car il a écrit dans sa Lettre à Læta: Vitia non decipiunt nist sub specie umbraque virtutum. Les vices ne nous trompent que sous l'apparence & sous le masque des vertus.

Brevis esse laboro, obscurus sio ] La briéveté est assurément une des grandes beautés du discours, mais elle est si voisine de l'obscurité, qu'il est tresdissicle, en suivant l'une, de ne pas tomber dans l'autre; & il vaut toûjours mieux avoir égard à la netteté, à la clarté, qui est la principale des vertus, virtus prima perspicuitas; sans elle toutes les autres sont inutiles.

On n'écrit & on ne parle que pour estre entendu.

26 Scétantem levia nervi deficiunt]
Comme en voulant donner de la force
à ses vers & à ses expressions, on tombe dans la grossiereté & dans la rudesse;
aussi en voulant les polir, tres-souvent on les affoiblit. Chaque vertu a
son vice qui luy est joint, la force &

la rudesse, le foible & le poli.

27. Profossus grandia turget ] Quand on cherche le grand, il est bien difficile de ne pas tomber dans dans l'enflure, qui est le vice le plus voisin; & l'on tombe dans l'enflure dés qu'on outre le grand. Comme Gorgias, en appellant Xerxes le Jupiter des Perses; & celuy qui appelloit Brutus le Soleil de l'Asie. Clitarque est aussi enslé dans ce passage où parlant de l'Abeille, il dit: na rave un ru opervlui, ei oi Aa) & es ras noinas Spus. Elle paist sur les montagnes, & vole dans les creux des Chênes. Car ces expressions conviendroient à un lion, à un fanglier, à un aigle, ou à un griphon; & ne conviennent point du tout à un petit animal comme l'abeille.

28 Serpit humi tutus nimium timiduf-

que procella ] La Poësie est une mer, ceux qui s'embarquent sur cette mer, & qui sont sages, ne s'éloignent point trop du rivage, & ne s'en approchent point trop. Par l'un ils s'exposent à perir au milieu des flots; & par l'autre ils se mettent en danger de s'aller briser contre le rivage. De sorte qu'on peut dire aux Poëtes ce qu'Horace disoit à Licinius dans l'Ode x. du Livre 11.

Rectius vives, Licini, neque altum 'Semper urgendo, neque, dum procellas Cautus horrescis, nimium premendo Littus iniquum.

Mais l'expression d'Horace paroist plûtost empruntée des oyseaux qui rampent à terre lorsque la crainte des vents & des tempestes les empesche de s'élever dans les airs.

29 Qui variare cupit rem prodigialiter unam ] Ce vers prouve que tout ce qu'il a déja dit n'est que la suite du mesime precepte. Car il y revient en faisant voir que ceux qui pour attraper le merveilleux, qu'il appelle icy du nom de prodige, varient differemment un sujet, & y cousent des descrip108 REMARQUES

tions pompeuses, au lieu d'arriver au but où ils tendent, sont de veritables monstres: omnia monstre faciunt, pour me servir des paroles de Catulle. C'est comme s'ils mettoient les Dauphins dans les bois, & les Sangliers dans les eaux. Protée menera à la fin ses troupeaux sur les montagnes, & les timides Daims se retireront dans les mers:

## Et superjecto pavida natabunt aguore Dama.

Ce mot prodigialiter est pris icy en bonne part, comme l'est souvent nôtre mot prodigieux & prodigieusement. Car il ne faut pas s'imaginer qu'il faille le rapporter à appingit. Je croyois autresois qu'il falloit lire appingat; & je trouvois plus de sel dans cette leçon; comme si Horace eust dit en se moquant, ceux qui veulent varier prodigieusement leur sujet, qu'ils mettent tout d'un coup les Dauphins dans les bois, & les Sangliers dans les eaux. Cela est bien plûtost fait. Mais j'ay bien connu depuis que je n'entendois pas alors le passage, & que je n'entrois pas dans la suite du raisonnement.

30 Delphinum [ylvis ] D'une chose

qui doit estre simple & uniforme, ils en font des monstres.

peur de tomber dans un vice, nous jette souvent dans un vice plus grand que celuy que nous avons voulu éviter. On veut sur une uniformité ennuyeuse, & l'on fait un mélange monstrueux. La cause de cela c'est qu'on fait ce mélange grossierement & sans art, & il n'y a qu'un grand art qui puisse donner les moyens de le faire sans blesser l'uniformité. Il faut que ce mélange soit comme celuy de l'Arc-en-ciel.

In quo diversi niteant cum mille colores,

Transitus ipse tamen spectantia lumina fallit

Usque adeo quod tangit idem est.

Il y a mille differentes couleurs, mais le passage de l'une à l'autre est imperceptible, tant tout ce qui se touche est un. Il faut estre simple avec art, comme Homere, Theocrite, Virgile.

Horace designe icy un certain Statuaire qui demeuroit au bas du Cirque,

REMARQUES prés du lieu que l'on appelloit la sale d' Æmilius, parce qu'un Maistre d'escrime, appellé Æmilius Lentulus, y avoit tenu ses Gladiateurs. Ce Statuaire donnoit beaucoup de grace & de legereté aux cheveux, & finissoit admirablement les ongles; mais à tout prendre, ses statuës estoient mauvaises, parce que toutes leurs parties n'avoient pas entr'elles cette liaison & ce rapport qui en sont comme'l'ame qui donne la vie & l'action, ce qui est le principal & le tout d'une statuë. Il en est de même des Poëtes qui ne savent faire qu'une description, exprimer un sentiment, donner de la force à une comparaison, &c. En gros ils ne sont que de méchans Poëtes.

34 Ponere totum] Ponere, poser pour faire, achever, comme en Grec, noira. Ila dit ailleurs, solers nunc hominem po-

nere nunc Deum.

36 Quam pravo vivere naso] Le nez est ce qui paroist le plus sur le visage. Qu'un homme ait un vilain nez, quoy qu'il ait d'ailleurs le front bien sait, la bouche belle, les yeux & les cheveux fort beaux; c'est un laid homme. Il en est de mesme du Poëme. Qu'il y sur L'ART POETIQUE. III ait de belles descriptions, de beaux mouvemens, que les figures y soient heureusement employées, ce sera toûjours un fort méchant Poëme, s'il peche contre la simplicité & l'unité.

39 Et versate din quid ferre recusent] Il ne faut pas se croire Poete pour avoir fait par hazard un bon Madrigal, une bonne Epigramme, une bonne chanson: ni entonner la trompette pour avoir passablement joué du chalumeau. Il faut en tout consulter ses forces. Et Horace applique icy fort heureusement à son sujet un precepte des Stoiciens, qu'Epictete nous a conservé dans le Chapitre xxxvi. Mon ami, avant toutes choses considere bien ce que tu veux entreprendre, & ensuite examine toy bien toy-mesme, pour voir si tu peux porter ce fardeau. Veux-tu estre un Pentathle ou un Luitteur, consulte tes bras, tes cuisses, tes reins : car on peut estre bien disposé pour une chose, qu'on ne le sera pas pour une autre. Tibulle auroit peut-estre mal fait des Odes, & Horace auroit peut-estre fait de méchantes Elegies. Les anciens Hebreux avoient mis ce precepte en proverbe, car ils disoient, pro camelo

## 112 REMARQUES

sarcina, la charge selon le chameau.

40 Cui lesta potenter erit res ] Cette expression est remarquable, poten-

ter pour selon ses forces.

42 Ordinis hac virtus erit & Venus, aut ego fallor ] Horace explique icy en peu de mots en quoy consiste la vertu & la grace de l'ordre qu'un Poëte doit suivre dans la disposition de son sujet; & il ajoûte ces mots, aut ego fallor, parce que c'est un nouveau precepte qu'il a fait sur la pratique des plus grands Auteurs de l'antiquité, & que personne n'en avoit parlé avant luy. Car Aristote mesme n'en a rien dit dans sa Poëtique, ou s'il en a parlé, c'est en un mot, & d'une maniere fort obscure, comme on le verra dans mes Remarques sur ce petit Traité. C'est donc par modestie qu'Horace dit, aut ego fallor, si je ne me trompe: mais son precepte ne laisse pas d'estre seur. Le petit Scholiaste d'Homere a dit aprés luy, ยมักก วูง ส่ จุราช สอเท็ ธรณร , าอ ริสอ ชีฟ นร์ อนง बंहुर्देव रेंद्र , कर्शिंगम्य हैं मीर्थ वंद्रूपी रीमानिक्द κτι μέρ : Une des grandes beautés de la Poësie, c'est de commencer par le milieu, & de conter ensuite les commencemens en détail. 43 Ut

sur L'ART POETIQUE. 113 43 Ut jam nunc dicat, jam nunc debentia dici pleraque d'fferat | Ce debentia dici sert aux deux propositions dicat & differat : voicy la construction & le sens de ce passage: Ut jam nunc dicat debentia dici jam nunc, & pleraque differat jam nunc debentia dici. Qu'il dise d'abord les choses qui doivent estre dites d'abord, & qu'il reserve pour un autre temps la plus grande partie de celles qui devroient aussi estre dites d'abord. Horace découvre icy un des plus grands secrets de la Poësie. Un Historien suit toûjours les temps dans le cours de son Ouvrage; mais l'ordre que les Poëtes suivent dans la disposition de leurs sujets est bien different; car dans le Poeme Dramatique, comme dans l'Epique, les grands Maîtres ouvrent la scene le plus prés qu'ils peuvent de la catastrophe, & prennent toûjours l'action sur le moment de sa fin. Leur art leur fournit ensuite les moyens de nous mettre devant lesyeux tout ce qui avoit précedé, & qu'ils n'avoient pas dû nous dire d'abord & de suite. Homere, Sophocle, Euripide n'en ont jamais usé autre-

ment; & ce fecret est admirable : car
Tome X.

K

114 REMARQUES

en éloignant & en nous dérobant toûjours par des incidens vray-semblables & naturels, la catastrophe que nous attendions dans un moment, ils enflament par là de plus en plus nostre curiosité, & excitent en nous toutes les passions l'une aprés l'autre, ce qu'un ordre methodique ne feroit jamais; & pour en estre convaincu, on n'a qu'à lire Apollonius, qui a fait le Poeme des Argonautes. Longin avoue qu'il n'y a pas une seule faute dans cet Ouvrage; cependant il est mortellement ennuyeux. On en pourroit dire plufieurs raisons, mais la principale vient de son ordre, il est methodique & suivi en tout; & c'est la plus grande faute qu'il pouvoit faire, car il n'ya rien de plus froid que ces Poëtes

Qui chantant d'un Heros les progrés éclatans, Maigres Historiens suivent l'ordre

des temps.

Vida a traité au long cette matiere de l'ordre, dans le 11. Livre de sa Poëtique, où il dit fort bien que le Lecteur attiré par l'adresse du Poëte, qui le met tout d'un coup à la sin d'un éve-

SUR L'ART POETPQUE. 115 nement, & plein d'une vaine esperance, commence la lecture du l'oëme avec plus de gayeté, croyant qu'il en va voir tout à l'heure la conclusion; comme un homme qui voyant le port devant luy, s'imagine qu'il y va entrer; mais il en est plus loin qu'il ne pense, il faut qu'il revienne sur ses pas, & qu'il coure auparavant bien des mers. Il ajoûte ensuite, que jamais un homme sage ne commencera, par exemple, la guerre de Troye par le Jugement de Paris, en plaçant chaque évenement dans son ordre naturel, comme s'il écrivoit des Annales ou un Journal, & non pas un Poëme.

Haud sapiens quisquam, annales ceu congerat, Ilii Inchoet excidium veteri Pastoris ab usque Judicio, memorans ex ordine singula,

45 Hoc amet, hoc spernat Aprés avoir parlé de l'ordre, il parle du choix des incidens, car ils ne sont pas tous d'une égale beauté, & ils ne meritent pas tous d'entrer dans le Poème : outre que ce choix n'est pas aisé à faire, car ce qui est bon pour le Poème Epique, ne l'est pas pour la Tragedie. D'ailleurs il ne s'agit pas seulement de prendre les uns, & de rejetter les autres; mais aussi de donner à ceux que l'on a choisis, la place qu'ils doivent avoir, & celle où ils feront un effet plus surprenant & plus convenable au Poème: car une mesme chose placée differemment, sait des effets tout differens. C'est, à mon avis, le veritable sens de ce passage qui estoit tresdifficile & tres-obscur.

Promissi carminis III appelle un Poëme promis un Poëme qu'on fait attendre depuis long-temps, & sur lequel on a excité la curiosité du Public; car tout ce qui est si attendu doit estre plus parsait que ce qui ne l'est point. Et Horace avoit peut-estre en vuë l'Eneïde de Virgile, qu'on attendit si song-temps, & dont on avoit dit, plusieurs années avant qu'elle parust, Nescio quid majus nascitur Iliade. Ce Poème remplit & surpassa l'attente de tout le monde. Nous avons en nôtre Langue des Poèmes qui ne se sont pas bien trouvez d'avoir esté si long-temps promis.

SUR L'ART POETIQUE. 117

46 In verbis etiam tenuis ] Aprés avoir parlé de l'ordre ou de la disposition du sujet, & du choix des incidens, il traite la question, s'il est permis à un Poëte de former des mots nouveaux : il soûtient qu'il luy est permis, & en donne des regles. tenuis,

fubtil, delicat, fin.

47 Notum si callida verbum reddiderit junctura novum ] Les mots nouveaux font de deux fortes, ou simples, ou composés; nous parlerons ensuite des simples. Les composez, qu'Aristote appelle And δνόματα, sont ceux qu'on fait de deux mots, qui estant chacun en particulier reçus par l'usage, quand ils sont ensemble, font un mot nouveau, comme velivolum, saxifragum, versutiloquus; & c'est cette composition qu'Horace appelle icy juncturam. Mais il faut qu'elle soit fine & douce. Je suis obligé de dire icy qu'on a donné à ce vers deux autres sens tout differents. Les uns pretendent qu'Horace ne parle pas icy des mots, mais des expressions, des phrases, lorsque par le secours des epithetes, des adverbes, &c? on determine certains termes connus, & d'un usage

K iij

EIS REMARQUES

ordinaire à un sens extraordinaire & nouveau, comme Horace l'a fouvent pratiqué avec tant de succés, que Petrone a dit, Horatii curiosa felicitas; & Quintilien, & verbis felicissime audax. Ce sens-là est plus ingenieux que vray. Horace n'auroit jamais appellé cette construction juncturam, qui marque necessairement un alliage, une liaison, lorsque de deux choses on en fait une. D'ailleurs il n'est ni posfible ni naturel de donner des preceptes pour des hardiesses comme celleslà, qui dépendent uniquement du goust de chacun, de son genie, & de la connoissance qu'il doit avoir de la force & de l'étenduë des mots. Et enfin ce precepte ne seroit pas icy en sa place, puisqu'Horace dit dans le vers précedent, in verbis serendis; ce qui ne peut jamais souffrir cette explication. L'autre sens est, si callida junctura reddiderit verbum novum, notum, si vous vous servez d'un mot nouveau, de maniere que le lieu où vous le placez le rende connu, & en fasse d'abord comprendre la veritable fignification. Ce sens là me paroist moins bon & moins vray que l'autre, je croy mesme

qu'il ne peut estre foûtenu. Il n'est pas question icy de quelle maniere on place des mots, mais de quelle maniere on les doit faire, de verbis serendis; & ce qu'Horace dit ensuite des mots nouveaux simples, marque incontestablement qu'il parle icy de ceux qui sont composés. Aristote, Ciceron & tous les Rheteurs ont suivi le mesme ordre.

48 Si fortè necesse est indiciis monstrare recentibus abdita rerum] Voicy pour les mots simples, qu'Aristote appelle menoinaliée, & Ciceron sieta, c'est à dire, dont on n'avoit jamais oui parler. Horace dit qu'il est permis à un Poëte de faire de ces mots, lors qu'il est obligé d'exprimer des choses cachées & inconnues. Comme, par exemple, s'il parloit de la boussole, de l'artillerie, de la poudre, &c. car dans ces occasions il faut bien inventer des mots. Mais il faut tâcher que le mot qu'on invente, exprime ou la nature de la chose, ou l'effet qu'elle produit; comme l'a fort bien expliqué Demetrius Phalereus: τὰ ή πεποιηpopia ovopara oci?ovra je ra x7 pinno 18 enpopolisua, πάθοις η πράσματ . C'est

120 REMARQUES

pourquoy Homere est loue d'avoir dit le premier, Σίζε ο φθαλμος, & λάμοντες, dont le premier exprime admirablement le sissement que fait un ser tout rouge quand on le trempe dans l'eau: & l'autre imite le bruit que font les loups & les chiens quand ils boivent. Sur quoy nous avons fait nôtre mot, lapper. Il n'apartient pas à tout le monde de forger de ces mots, & il en faut user tres-sobrement.

49 Indiciis ] Car les mots doivent estre la marque & l'image des choses qu'ils expriment. C'est pourquoy Pla-

ton les appelle σημεία σίμβολα.

Il represente icy les Cethegus comme des hommes mâles & laborieux, qui avoient retenu dans leurs habits l'ancienne maniere de leurs peres, les quels méprisant la tunique, comme trop embarassante, ne portoient qu'une espece de tablier qui leur servoit de calçon depuis la ceinture en bas; & mettoient là dessus leur toge, de maniere que le pan qu'ils jettoient sur l'épaule gauche, & qui passoit derrière le dos, venoit faire la ceinture, & laissoit le bras droit tout nu;

SUR L'ART POETIQUE. 121 & c'est ce qu'on appelloit proprement cinctus Gabinus, qui estoit ordinaire aux Consuls & aux Preteurs, quand ils faisoient leurs fonctions. Virgile dans le VII. Livre de l'Eneïde

Ipse Quirinali trabea cinctuque Gabino

Insignis reserat stridentia limina Janus.

Le Consul luy - mesme orné de sa toge Royale, & ceint à la maniere des Gabiens, va ouvrir les portes d'airain du Temple de Janus. Voilà pourquoy Horace appelle icy les Cethegus cinttutos, epithete qui ne donnoit pas seulement une idée d'antiquité, mais concilioit la veneration & le respect. Silius Italicus a voulu marquer ce cinctus Gabinus, lorsqu'il a dit de Cethegus:

Ipse humero exertus gentili more pa rentum

rentum D'C''

Difficili gandebat equo.

## Et Lucain:

-Exertique manus vesana Cethegi.

mais il s'en faut bien que ce mot exertus fasse le mesme effet que ci ctutus. Tome X. 51 Dabiturque licentia sumta pudenter] Il faut user de cette liberté sobrement & avec modestie; & Horace luy donne mesme des bornes sort étroites: car il veut que les mots qu'on invente soient dérivés du Grec.

52. Habebunt verba fidem auront

de l'autorité, seront reçus.

53 Si Graco fonte cadant ] S'ils ont une origine Greque, comme par exemple, si on appelloit Scaphita un homme qui conduit une barque, Elephantista, un homme qui mene un Elephant. Les Latins ne se sont entez de cette maniere, & ils ont fait aussi des dérivés des mots Latins; de beatus Ciceron a fait beatitas. Messala, de reus a fait reatus. Auguste a fait de munus munerarius.

Parce detorta Il faut que ces mots nouveaux simples descendent du Grec; mais il faut aussi que l'origine en soit bien marquée, que l'analogie soit juste & entiere, & qu'elle ne soit ni hardie, ni tirée de loin : car voilà ce que signifie icy parce detorta.

54 Quid autem Cacilio Plautoque dabit Romanus ] Pourquoy ôteroit-on à Varius & à Virgile la liberté qu'on sur l'Art Poetique. 123 a donnée à Cecilius & à Plaute, qui font tout pleins de maux nouveaux? Quintilien demande avec raison quand a cessé cette liberté que leurs ancestres avoient euë, quod natis posteà concessum est, quando desiit licere? Tout ce qu'Horace dit icy des mots nouveaux nous est inutile pour nostre Langue, où nous n'avons pas la liberté d'en forger. Jamais Langue n'a esté si sage ni

si retenue que la nostre.

59 Signatum presente nota procudere nomen] Il parle des mots comme de la monnoye, qui n'a cours que quand elle est marquée au coin public. Car c'est ce que signifie prasens nota, la marque, le coin qui est en usage. C'est pourquoy Quintilien a dit dans la même vue, utendum planè sermone ut nummo cui publica sorma est. Il appelle sorme ce qu'Horace nomme marque. Pour saire donc qu'un mot soit marqué à ce coin public, il faut qu'il soit clair & intelligible, qu'il ressemble aux mots déja en usage, par sa terminaison, & qu'il n'ait rien d'étranger.

60 Ut sylva foliis ] Le Grammairien Diomede cite ce vers en cette ma-

niere,

Ut folia in sylvis.

Cette leçon est plus simple, l'autre plus figurée. Cette comparaison est tirée du vi. Livre de l'Iliade, où Homere dit:

Οίντο φύλλων γρεή, τοίνδε ή ανδρών. Φυλλα τὰ μου τάνεμο χαμάδις χές, M'2 3 9 UNN

Τηλεθόωσα φύει, έαρος δ' δπηίρηςται wen

Ως ανδρών γωένι. ή ωξύ φύα, ή δ'ώπο-Anzer.

Telle qu'est la generation des feuilles, telle est celle des hommes; quand les feuilles tombent abatues par le vent, la forest en pousse d'autres qui paroissent au Printemps. Il en cst de mesme des hommes, quand une generation passe, une

autre paroist.

63 Debemur morti nos nostraque Puisque nos Ouvrages les plus solides ne peuvent durer toûjours, il est injuste de pretendre que les mots ayent toûjours la mesme vigueur & la même grace. Toutes ces expressions nobles qu'Horace entaffe dans ces six vers, servent à rendre plus p'aisante cette chute, nedum verborum stet hoSUR L'ART POETIQUE. 125

dicule que le grand.

64. Sive receptus terra Neptunus claffes aquilonibus arcet ] Auguste coupa cet espace de terre qui separoit de la mer le lac Lucrin & le lac Averne, & y sit un port qu'on appelle portum fulium; parce que cette entreprise avoit esté commencée par Jule Cesar. Suetone: Portum fulium apud Baïas immisso in Lucrinum & Avernum lacum mari, esfecit. Virgile en parle dans le second Livre des Georgiques.

65 Regis opus Il ne veut pas dire que ce fust l'ouvrage du Roy, pour designer Auguste: car cela n'auroit pas plû. Mais il dit que c'estoit l'ouvrage d'un Roy, pour faire entendre que c'estoit un ouvrage tres-important, & d'une tres-grande dépense.

Sterilisve diu palus aptaque remis Il parle du marais Pomptine, Aufente Palude. Jule Cesar avoit eu quelque pensée de le dessecher. Et Horace oue icy Auguste de l'avoir fait. Mais I y a de l'apparence qu'il n'en avoit desseché qu'une petite partie, ou que marais retourna bien-tost à son prenier état, comme il avoit déja fait

L iij

long-temps auparavant, ayant esté desieché par le Consul Cethegus, l'an de Rome 593. & comme il sut encore long-temps aprés, sous Theodoric. Et de cette maniere l'exemple est mesme plus propre qu'Horace n'avoit cru, à prouver le peu de durée & de solidité qu'ont tous les ouvrages des hommes.

67 Seu cursum mutavit iniquum seugibus amnis ] Horace veut parler icy de quelques levées qu'Auguste avoit fait faire pour empescher les incn la-

tions du Tibre.

71 Si volet usus quem penes arbitrium est, & jus & norma loquendi] L'usage est le Roy ou le Tyran des Langues, tous les mots qui ne sont pas marqués à son coin n'ont point de cours. A Rome & à Athenes cet usage n'estoit autre chose que la façonordinaire de parler de tout le peuple. C'est pourquoy Socrate avoile à Alcibiade dans le premier Dialogue de ce nom, que le peuple, à mod, est un excellent Maistre de la Langue. Ce n'est pas de messine aujourd'huy parmy nous, où il y a un bon & un mauvais usage. Le bon c'est celuy que sorment la plus saine partie de la Cour, & les bons Au-

teurs du temps. Le mauvais c'est celuy du peuple. Cette difference vient de ce qu'à Rome & à Athenes tout le monde estoit mélé & confondu. C'est pourquoy il n'y avoit point de difference sensible; au lieu qu'en France & dans toutes les Monarchies, la Cour & le peuple n'ont aucun commerce ni

aucun rapport.

74 Quo scribi possent numero monstravit Homerus. Il parle du Poëme Epique, & il dit avec raison, qu'Homere a montré de quel genre de vers il doit estre composé: car ce Prince des Poëtes avoit bien connu qu'il n'y avoit que le vers Heroïque qui convinst à la majesté de ce Poëme. C'est pourquoy Aristote dit fort bien dans sa Poetique : To de me gr n newind, από τ πείρας ήρμοσεν. ει γαρ πε ον διήφ πνὶ µล์รอุด อีการทุนลาหใญ ณ์นุทรเข พอเอราช , ท ่ c๋ง πολλοίς, απρεπές αν φυίνοιτο. το β ήθωϊκον sастию таточ и однобе sаточ. L'experience a fait voir que le vers Heroique estoit seul propre au Poeme Epique; & si quelqu'un entreprenoit d'en faire un dans un autre genre de vers, ou en mêlant plusieurs vers de différents genres; il le feroit sans succès, car le vers Heroique

L iiij

est le plus grave & le plus pompeux. Aristote parle ainsi avec certitude; & aprés avoir vû le malheureux fuccés l' de ces Poëmes Epiques, où l'on avoit mêlé plusieurs sortes de vers; comme cela paroist par un autre endroit du I mesme Livre. Mais il ne suffit pas de o favoir que les grandes actions doivent estre écrites en vers Heroïques, il faut favoir encore ce que c'est que ces vers: car la pluspart des gens s'imaginent que ce sont simplement des vers Hexametres, parce qu'ils ont six pieds; & ils se trompent. Tout vers Heroïque est veritablement Hexametre, mais tout vers Hexametre n'est pas Heroïque. Pour bien entendre cette difference, il faut favoir que fix pieds, de quelque maniere qu'ils soient rangez, font un Hexametre; au lieu que pour faire un vers Heroïque il faut observer les loix qu'Homere a données. Terentianus dit fort bien:

Hexametron dicunt, sed non Heroïcon omnem,

Nam sex pedes inesse non erit satis. Leges quippe datas heroica carmina poscunt SUR L'ART POETIQUE. 129
Queis acta Homerus heroum quum scriberet

Versibus oftendit, quas aque sermo Latinus

Custodit omnes.

La premiere de ces loix est qu'il faut observer la cesure, qu'on appelle tome penthemimeris, c'est à dire qu'aprés le second pied il faut qu'il y ait une syllable qui finisse le mot, & sasse un sens, comme

Dardani | ique ro | gum.

La seconde, qu'il faut observer la cefure qu'on appelle tome heptamimeris; c'est à dire qu'aprés le troisiéme pied, la syllabe qui suit doit finir le mot & le sens, comme

Dardani | ique ro | gum capi | tis

Si l'on n'observe ni l'une ni l'autre de ces regles, il faut que la cesure penthemimere finisse par un trochée; c'est à dire qu'aprés les deux premiers pieds le mot finisse par une longue & une bréve, comme

Infan | dum re | gīnă

ou que la cesure heptamimere finisse

de mesine par un trochée, c'est à dire, qu'aprés le troisséme pied il y ait un mot d'une longue & d'une bréve, comme

Que pax | longa re | miserat | ārmā

ce qui est bien rare. Si l'on ne trouve aucune de ces quatre loix dans un vers, il est Hexametre, non pas Heroïque; & les Critiques le rejettent, comme ce vers de Virgile,

Magnanimi fovis ingratum ascendere cubile.

qu'on ne luy a pardonné que parce qu'il est seul parmi tant de milliers d'autres, où ces regles sont inviolablement observées:

Nec est notandus unus in tot millibus.

75 Versibus impariter junctis querimonia primum ] L'Elegie ne sut au commencement qu'une plainte sur la mort de quelqu'un. C'est pourquoy Ovide dit sur la mort de Tibulle, en faisant allusion à cette triste origine:

Flebilis indignos Elege a solve capillos Ab nimis ex vero nunctibi nomen erit. sur L'Art Poetique. 131 d'où peut-estre on pourroit conjecturer que l'Elegie dust sa naissance aux plaintes que l'on faisoit sur la mort d'Adonis. Peu de temps aprés on la sit servir aussi à peindre la joye & la tristesse des Amans. M. Despreaux a fort bien rensermé tous ses usages dans ces quatre vers:

La plaintive Elegie en longs habits de deuil

Sait, les cheveux épars, gemir sur un cercueil:

Elle peint des Amans la joye & la triftesse,

Flate, menace, irrite, appaise une Maitresse.

Le feul avantage que les vers Latins ayent sur les vers François, c'est qu'ils expliquent ce que l'Elegie estoit au commencement, & ce qu'elle sur ensuite. Mais les vers François ont aussi sur les vers Latins un autre avantage, c'est qu'ils expriment le different usage que les Amans ont fait de l'Elegie, dont ils ne se sont pas moins servis pour témoigner leur douleur que pour faire éclater leur joye.

76 Votisententia compos] La joye

122 REMARQUES d'avoir obtenu ce qu'on fouhaitoit, &c.

77 Exiguos Elegos ] Le vers Pentametre est proprement le vers Elegiaque; comme ce vers a un pied de moins que l'Hexametre qui le précede, Horace l'appelle exiguum, petit. C'est pourquoy il a dit deux vers plus haut, versibus impariter junctis. Cette inégalité de vers est une des principales causes de l'avantage que l'Elegie Greque & Latine remporte sur l'Elegie Françoise, où nous n'avons que de grands vers à employer. Cette Élegie boiteuse, comme Ovide la décrit dans ces vers,

Venit odoratos Elegeia nexa capillos, Et puto pes illi longior alter erat,

sera toûjours plus gracieuse que la nô-

tre qui marche si droit.

Emiserit autor, Grammatici certant] On ne sait bien certainement ni qui a inventé l'Elegie, ni pourquoy elle a esté ainsi nommée. Terentianus Maurus a dit comme Horace:

Pentametrum dubitant quis primus finxerit autor.

Quidam non dubitant dicere Callinoum.

sur l'Art Poetique. 133 In doute qui a inventé le vers Pentanetre. Quelques gens assurent que c'est Callinous. D'autres en ont donné 'honneur à Theocles, à Archilochus,

& à Terpandre.

79 Archilochum proprio rabies arnavit iambo] Il attribuë l'invention
des vers ïambes à Archilochus. Cependant il y avoit des vers ïambes
long-temps avant ce Poëte; mais comme personne ne s'en servit jamais avec
tant de force, on luy sit l'honneur de
dire qu'il les avoit inventés; & tous
ceux qui ont parlé du vers ïambe,
l'ont appellé l'ïambe d'Archilochus.

80 Hunc socci cepère pedem grandesque cothurni ] Soccus, la chaussure de la Comedie. Cothurnus, la chaussure de la Tragedie. La Tragedie & la Comedie ont pris le vers sambe comme le plus propre pour la conversation.

81 Alternis aptum sermonibus] Horace donne icy trois qualités au vers sambe; qu'il est propre à la conversation; qu'il appaise mieux qu'un autre les troubles qui s'élevent dans les theatres, & qui interrompent les Acteurs: & enfin qu'il est bon pour faire marcher une action. La preuve

Proprement, qui surmonte le tumulte des peuples. Il veut dire, fans doute, que l'iambe est le vers le plus propre pour appaiser le bruit que le peuple fait dans le theatre; parce que n'estant point éloigné de sa maniere ordinaire de parler, il attire plus facilement son attention. Et c'est en quoy nostre Langue est bien moins heureuse que la Greque & que la Latine. Les grands vers dont se sert nostre Tragedie ne sont propres à donner de l'attention qu'à certaines gens, ils sont entierement au dessus de la portée du peuple;

sur L'ART POETIQUE. 135 & c'est un dessaut, quoique parmi nous ce spectacle ne soit pas fait pour luy.

Et natum rebus agendis] Horace a oris cecy d'Aristote, qui dit dans sa Poëtique: To de la plikon is Terrape Su धारमामार्ख, कं मिं दश्यानामां : कं ने काल्यमामां . Le vers iambe & le vers tetrametre sont propres à donner du mouvement; celuyry est bon pour la danse, & celuy-la pour action. L'iambe est propre pour l'action, parce que, comme dit Quintiien, frequentiorem quasi pulsum habet, ab omnibus partibus injurgit, & à brevibus in longas nititur & crescit; il a le mouvement plus vîte, il va toûjours en augmentant dans toutes ses parties, & en paffant leger ment sur la brève, il s'appuye & se repose sur la longue. Cela sera sensible, si l'on compare un vers iambe avec un vers trochaïque; il n'y aura d'autre difference, sinon que les pieds de l'iambe commenceront par la bréve, & les pieds du trochaïque par la longue; cependant l'un sera fort vîte, & l'autre fort lent. C'est donc avec raison que la Tragedie & la Comedie, qui ne sont que des imitations des actions des hommes, ont pris pour leur partage le vers qui 136 REMARQUES estoit le plus propre pour l'action.

83 Musa dedit sidibus Divos puerosque Deorum ] Il va expliquer quels
sont les sujets de la Poësie Lyrique;
& d'abord, comme on ne connoist
point l'inventeur de cette Poësie, il
en donne tout l'honneur à une des
Muses, à moins qu'il n'ait voulu en
fixer l'origine à Orphée, qui en avoit
appris le secret de la Muse Calliope sa
mere, comme il le dit dans l'Odexii.
du Livre i.

Arte materna rapidos morantem Fluminum lapsus.

Divos puerosque Deorum La Poësie Lyrique avoit quatre sortes de Poëmes; des Hymnes; des Panegyriques
encomia; des Lamentations, Alwes;
& des vers Bachiques. Les Hymnes,
qui comprenoient aussi les dithyrambes, estoient pour les Dieux; les Panegyriques, pour les Heros, pour les
Rois, & pour tous ceux qui avoient
vaincu dans les Jeux de la Grece. Et
les Lamentations, pour pleurer les
malheurs & les funestes essets de l'Amour. Mais Ode est le nom general qui comprend tous les autres,

SUR L'ART POETIQUE. 137 On peut voir ce qui a esté remarqué fur l'Ode XII. du Livre I. & sur l'Ode II. du Livre IV.

Et pugilem victorem, & equum in certamine primum ] Comme dans l'O-

de 11. du Livre 1v.

—pugilemve, equumve Dicit & centum potiore signis Munere donat.

Qu'il loue un Athlete qui a gagné le prix du pugilat, ou qu'il parle d'un fougueux coursier, qui, par sa legereté, a remporté le prix des jeux, & qu'il leur donne à tous des éloges plus glorieux & plus durables que mille statuës. Car les Poëtes Lyriques ne louoient pas seulement le vainqueur, mais aussi le cheval qui luy avoit sait remporter la victoire. On peut voir là les Remarques.

Et juvenum curas & libera vina referre ] Voicy la quatriéme forte de Poësie Lyrique, que j'ay appellé plus haut les vers Bachiques, parce qu'ils chantoient l'Amour, les jeux & les

festins.

86 Descriptas servare vices operumque colores] Ce vers est difficile, en ce
Tome X.

138 REMARQUES qu'on ne voit pas d'abord s'il se rapporte à ce qui précede, ou s'il doit aller avec ce qui fuit. He nsius pretend que tout cecy est transposé, parce, dit-il, qu'il n'y a pas d'apparence qu'Aristote ayant joint les Poëtes lambiques avec les Poëtes Tragiques & les Comiques, Horace ait voulu les separer, & fourrer là si mal à propos les Poetes Lyriques; on ne traite pas Aristote avec si peu de respect. Il n'y a personne qui ne voye que cette raison n'a rien de solide. Je ne m'amuseray donc pas à le refuter, Horace ayant parlé des differens sujets & du different caractere du Poëme Epique, de l'Elegie, du vers ïambe, & de l'Ode, ajoûte qu'un Poëte qui ne sait pas observer & qui confond ces differents caracteres, ne c'oit

pas estre appeilé Poëte. En esset, celuy qui prendra dans l'Elegie le ton du Poëme Epique, qui parlera dans le vers ïambe, qui doit estre rempli de siel, avec la douceur de l'Elegie; & qui obscurcira la majesté de l'Ode par la noire malignité du vers ïambe; ne sera qu'un indigne Poëte. Cette ressexion est tres-importante & tressur L'Art Poetique. 139 utile, la pluspart de nos Poètes François devroient la mediter bien serieutement; peut-estre qu'à la fin leurs Eclogues n'emprunteroient pas les habits de l'Elegie, leurs Elegies n'affecteroient pas la grandeur du Poème Epique, & les Stances de leurs Odes ne seroient pas éguisées en Epigrammes.

Vices ] Il appelle descriptas vices, vices adtributas, assignatas, les disserens sujets qui font la matiere de ces disserens Poëmes: car chacun a la sienne à part.

Operumque colores] Les differentes couleurs de ces Ouvrages, c'est à dire le different stile de chacen, & les differens ornemens dont on a accoûtumé de les embellir. Il les compare aux couleurs des Peintres, qui sont differentes selon les differens sujets, & selon la differente impression qu'ils veulent saire.

88 Cur nescire, pudens prave, quam discere malo Voilà le desaut de la pluspart des hommes; une sote honte tait qu'ils aiment mieux conserver leur ignorance en la cachant, que de

Mij

140 REMARQUES chercher les moyens de la guerir en en faisant un aveu sincere.

89 Versibus exponi tragicis res comica non vuit ] Les vers tragiques ne doivent point estre employez dans la Comedie, ni les vers comiques dans la Tragedie. Voilà le precepte qu'Horace donne icy dans ces trois vers. Mais pour le bien comprenare il faut savoir qu'un vers peut estre appellé tragique ou comique en deux manieres; la premiere, à cause de ses mesures & de ses pieus; car quoique le vers tragique & le vers comique soient tous deux des vers ïambes, & qu'ils reçoivent tous deux des spondées; il y a pourtant une tres-grande difference de l'un à l'autre: le tragique ne reçoit le spon-dée que dans le premier, dans le troisiéme & dans le cinquiéme pied, pour rendre sa marche plus noble & plus pompeuse: Et le comique, pour rendre la sienne plus naturelle, & faire qu'on y remarque moins d'affecta-tion, le reçoit dans tous les endroits où le tragique le refuse. Dans la seconde maniere, un vers peut eitre appelié tragique ou comique, à cause de la basseme de ses expressions & de

sur L'ART POETIQUE. 141 fes figures. Dans l'un & dans l'autre de ces deux égards, il est certain que les vers tragiques ne doivent point estre mêlés dans la Comedie, ni les vers comiques dans la Tragedie. Mais comme Horace explique cette loy des pieds & des mesures dans les vers 255. &c. je croy qu'il ne parle icy que des expressions & des figures, comme la fuite mesme le prouve. Il n'y a rien de plus vicieux que des grandes figures & des expressions nobles dans le comique, qui ne se sert ordinairement que de mots propres & populaires; comme aussi il n'y a rien de plus mesféant que les mots populaires dans la Tragedie qui demande un stile sublime & hardi.

91 Narrari Cœna Thyesta Il met le souper de Thyeste pour toutes sortes de Tragedies : car l'histoire de Thyeste, qui mangea ses propres enfans qui luy furent servis par Atrée, est une des plus tragiques; c'est pourquoy Aristote a mis cette famille de Thyeste du nombre de celles d'où les Poëtes Tragiques doivent tirer leurs sujets. Ennus avoit fait le Thyeste dont il nous reste quelques fragmens.

M iij

142 REMARQUES

Il faut bien remarquer le mot dont Horace se sert en parlant du souper de Thyeste, il dit narrari, qu'il doit estre raconté, & non pas representé. Voyez

la Remarque sur le vers 184.

92 Singula quaque locum teneant sortita decenter ] Il faut que le stile de la Tragedie n'entreprenne rien sur celuy de la Comedie, & que celuy-cy n'attente point sur les droits de celuylà; ils ont tous deux leur place marquée. Et comme dit Quintilien dans le x. Livre: Sua cuique proposita lex, suus decor est; nec Comædia in Cothurnos affurgit, nec contra Tragædia socce ingreditur. Chacun a ses loix marquées, & sa propre beauté; ni la Comedie ne doit chausser le cothurne, ni la Tragedie prendre le soulier plat. C'est la Na-ture elle-meime qui a fait ce partage, & l'on s'éloignera toûjours de la bienféance & de la decence, quand on voudra le changer ou le troubler.

93 Interdum tamen & vocem Comædia iollit ] La décision qu'Horace vient de faire, n'empesche pas qu'on ne trouve souvent dans la Comedie des expressions fortes & tragiques; & que la Tragedie n'emprunte un lan-

SUR L'ART POETIQUE. 142 gage propre & simple, qui tient beaucoup de la prose & de la conversation. Et bien loin que cela soit vicieux, il est au contraire tres-naturel. La Tragedie & la Comedie ne sont que des imitations des actions humaines; c'est pourquoy il faut que le stile soit proportionné & au sujet dont on parle, & à l'état de celuy qui parle. Un pere irrité parleroit mal dans la Comedie, si son discours n'estoit plus noble & plus enflé que lorsqu'il parle sans passion: Et dans la Tragedie, un homme qui est dans la douleur & dans l'affliction, se rendroit insuportable, si ses plaintes estoient empoulées,& d'un stile fort sublime & fort recherché. On peut voir ce qui a esté remarqué sur la Satire IV. du Livre I. At pater ardens savit, Oc.

94 Ivatusque Chremes ] Chremes prend un ton tragique lorsqu'il dit à son fils, dans la v. Scene du v. Acte de l'Heautontimorumenos de Terence:

--- non si ex sapite sis meo

Natus, item ut aiunt Minervam esse ex

Jove, ea caussa magis

Patiar, Clitipho, flagitiis tuis me infamem fieri.

#### 144 REMARQUES

Non, Cliphon, quand vous seriez sorti de ma teste, comme on dit que Minervi est sortie de celle de Jupiter, je ne souffri rois pas pour cela que vous me deshono. rassiez par vos infames débauches. Et dans les Adelphes, Demea parle aussi d'un ton bien élevé, quand il dit dans la premiere Scene du v. Acte,

Heu mihi quid faciam? quid agam? qui clamem? aut querar?

O Cœlum! ô Terra! ô Maria Neptuni.

Ha que feray-je? que deviendray-je? comment me prendray je à crier? quelle plaintes feray-je? ô Ciel, ô Terre! ô Mers du grand Neptune! Mais ce n'est pas seulement dans la colere que la Comedie peut élever son stile; c'est dans toutes les passions violentes; comme la pratique des grands Maistres le prouve manisestement. Dans l'Eunuque de Terence, Cherea transporté de joye, dit des choses qui pourroient entrer dans la Tragedie. Mais il faut un grand Art pour le faire avec succés.

95 Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri ] Je croy que la Tragedie donne moins d'occasions de parler d'une

sur L'ART POETIQUE. 145 d'une maniere commune & populaire, que la Comedie n'en donne de parler d'une maniere extraordinaire & fublime. Et aprés y avoir bien pensé, peut-estre trouvera-t-on qu'Horace veut établir icy, que ce n'est que dans la douleur que la Tragedie peut & doit mettre des paroles simples & communes dans la bouche de ses Heros. Toutes les douleurs ne demandent pas mesme cette simplicité, il y en a qui peuvent estre éloquentes; & c'est pourquoy Horace a mis plerumque, & non pas semper. Longin déci-de en general, que le grand & le sublime ne sont point de saison lorsqu'on cherche à émouvoir la pitié.

96 Telephus & Peleus quum pauper & exul uterque Le Pelée & le Telephus estoient deux Tragedies Greques, dont le sujet nous est aujourd'huy tres-inconnu. Il paroist seulement que ces deux Princes ayant esté chassez de leur païs, avoient esté mandier du secours en Grece. Je ne me souviens pas d'avoir lû de quel Poëte estoit le Pelée. Mais le Telephus avoir esté traité par Eschyle, par Agathon, & par Euripide. Et c'est de la Piece

Tome X.

de ce dernier qu'Aristophane se moque dans ses Acharnenses, où il en rapporte des passages entiers, qui sont voir que Theodore Marcile s'est fort trompé quand il a assuré que le mot exil, exilé, n'estoit que pour Pelée, & non pas pour Telephus: car le contraire paroist manisestement par ces vers, où Telephus dit:

— Ω Ανμ', όρᾶς γδ ώς ελπωθεμαι δόμων Πολλῶν δεόμβυ Θ σαδαφίων.

O mon cœur, tu vois comment je suis shasé de ma maison, manquant de toute sorte d'équipage. C'estoit apparement ce mesme Telephus d'Euripide qu'Ennius & Nævius avoient mis sur le Theatre Romain. Dans Ennius, Telephus dit:

Regnum reliqui septus mendici stola. Je quittay mon Royaume en habit de mandiant. Les Anciens ont mesme reproché à Euripide d'avoir mis sur la scene des Rois mandians: car il ne se peut que les Rois soient jamais reduits en cet état; cela est contre toute sor-

te de vrai-semblance.

97 Projicit ampullas & sesquipedalia verba] Ampullas pour l'enflure &

SUR L'ART POETIQUE. 147 l'affectation des sentimens. Sesquipedalia verba pour l'enflure des termes, qu'il appelle sesquipedalia, de demipied, à cause de leur longueur : car les Grecs, pour rendre leur stile plus pompeux, joignoient ensemble des mots, & en faisoient des composés d'une longueur souvent prodigieuse. Cette composition reuffissoit dans le grand & dans le sublime; mais elle estoit ridicule dans la bouche d'un homme qui vouloit paroistre affligé. Voyez ce qui a esté remarqué sur le 14. vers de l'Epistre 111. ampullatur in arte.

99 Non satis est pulcra esse Poëmata, dulcia sunto ] Aprés avoir donné le precepte, il en donne la raison. C'est qu'il ne faut pas seulement qu'une Piece soit belle, il faut qu'elle soit douce, agreable, c'est à dire touchante. Horace parle ainsi par rapport à l'injuste prévention des ignorans s qui croyent avoir fait une belle Piece quand ils y ont bien prodigué toutes les sleurs de l'Eloquence, & étalé toute la pompe des ornemens. Mais ce n'est rien faire, si elle ne touche & n'émeut : car c'est là le but principal de

Tragedie, πε ποιντικές δε μυχαγωνικότατον. Γεffet le plus divertifant & le plus touchant de la Poèfie, te plus touchant de la Poèfie, te plus touchant de la Poèfie, te plus touchant de la Poèfie,

100 Et quocumque volent ] Qu'elle luy inspire toutes les passions & tous les mouvemens qu'elle voudra, la haine, la crainte, la terreur, la com-

paffion.

102 Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi] C'est une maxime tres-seure, & que Ciceron a expliquée fort au long dans son second Livre de l'Orateur. Il est impossible que des auditeurs ou des spectateurs soient touchés, si l'Orateur ou l'Acteur ne sont paroistre en eux tous les mouvemens qu'ils veulent inspirer aux autres. Et sur L'ART POETIQUE. 149 il faut que ces mouvemens paroissent non simulacra neque imitamenta, sed luctus verus, atque lamenta vera & spirantia.

Il faut dans la douleur que vous vous abaissiez;

Pour me tirer des pleurs, il faut que vous pleuriez;

Ces grands mots dont alors l'Acteur

emplit sa bouche,

Ne partent point d'un cœur que sa misere touche.

Monsieur Despreaux dans sa Poëti-

que.

103 Tua me infortunia ladent Alors tes malheurs me blesseront Horace se sert du mot ladere, blesser, pour dire commovere, tangere, toucher. Homere se sert de mesme du verbe séma.

a expliqué ce mandata loqueris ] On a expliqué ce mandata, partes tibi à fortuna datas, le rolle que la Fortune vous a donné: ou partes persona à Poëta commissa, le rôlle qu'il a plû au Poëte devous faire jouer. L'une & l'autre explication me paroissent insoûtenables. Horace fait assurément allusion aux Harangues que Telephus & Pelée faisoient pour obliger les Grecs

Nij

à leur donner du fecours; Les principaux articles de ces Harangues leur avoient esté fournis par leurs amis, par leur conseil: car ils parloient au nom de leur patrie. Voicy comment Telephus commence le discours qu'il fait aux Atheniens dans Euripide:

Μή μοι φθονήσητ ανθρες Ελλωων άκροι Ε΄ ι πωχός ων τέτλην εν εθλοϊσι λέγειν.

Atheniens, qui estes la sleur de la Grece, ne trouvez pas mauvais, si dans le miserable état où je suis, j'ose parler dans une si belle Assemblée.

decent On peche ordinairement contre cette regle, & les plus grands hommes n'ont pas su toûjours donner à la tristesse les paroles qui luy convenoient. Monsieur Corneille luymesme est souvent tombé dans ce defaut. Je prens des exemples de ses Pieces, parce que les sautes des grands Hommes sont plus d'impression sur nostre esprit, & nous enseignent à travailler nos Ouvrages, & à ne pas trop présumer de nous. Dans le Cid, quand Chimene vient

demander justice du meurtre de son pere, & qu'en parlant de ce sang verté, elle dit:

Ce sang qui tout versé fume encor de courroux

De se voir répandu pour d'autres que pour vous:

elle ne parle point du tout en personne affligée: non projicit ampullas, elle ne quitte point les sentimens empoulés. Il n'y a rien de plus enflé & de plus frivole que de donner en cette occasion du sentiment & des yeux à un sang versé, & que d'expliquer une fumée. Dans Sophocle, Electre pleure son pere de toute autre saçon. Mais d'où vient que Messieurs de l'Academie Françoise, qui ont remarqué dans la mesme Scene un endroit où Chimene paroift trop fubtile pour une affligée, n'ont pas étendu leur censure sur ces vers? Si quelque chose pouvoit me faire douter de ma Remarque, ce seroit de voir qu'ils n'ont pas relevé ce defaut: car il ne se peut rien de plus judicieux, de plus fin, ni de plus exact que leur Critique. C'est, dans ce genre, un Ouvrage achevé que leurs sentimens sur le Cid;

N iiij

REMARQUES
& il peut seul faire voir ce qu'on doit
attendre de tout ce qui sortira des
mains de cette illustre Compagnie.
Cependant je croiray ma Remarque
sure jusqu'à ce qu'elle en ait autrement décidé.

ce feint ailleurs, que quand Promethée forma l'homme, il emprunta chaque qualité de chaque animal; & que quand il fut question de mettre dans son cœur la colere, il la prit dans le lion:

Vim stomacho apposuisse nostro.

Rien ne peut mieux que cette image nous donner une juste idée des effets que cette passion doit produire, & de la maniere dont elle doit s'expliquer. Il faut qu'il n'y ait rien de bas, de recherché, ni de frivole. Seneque fait tres souvent parler ses personnages les plus surieux, d'une maniere qui fait d'ábord sentir qu'ils ont passé la nuit à méditer & à préparer leur sureur.

107 Ludentem lasciva Un stile riant & enjoué convient à ceux qui sont dans la joye. Achille mesme amou-

sur L'Art Poetique. 153 reux peut étaler sur la scene tout ce qu'une heureuse passion peut inspirer d'agreable & de delicat. Horace parle toûjours de la Tragedie. On a eu tort de rapporter ces mots à la Comedie, comme si la Tragedie ne souf-froit pas ces éclats de joye. Elle les soussire si bien qu'elle s'en sert pour rendre ses catastrophes plus touchantes & plus tragiques.

Severum seria dictu Un personnage grave & serieux ne doit dire que des choses qui répondent à son caractere. Sophocle est sur cela d'une sagesse merveilleuse. Euripide n'est pas à beaucoup prés si sage que luy. Mais Seneque le Tragique peche par tout contre cette regle; & pour vouloir toûjours dire quelque chose d'extraordinaire & de brillant, il tombe dans

des puerilités ridicules.

108 Format enim natura prius nos intus ad omnem fortunarum habitum] Dans ces quatre vers, qui ne peuvent estre assez louiez, Horace donne la raison des preceptes contenus dans les deux vers précedens. Et cette raison est tirée du fonds de la Nature même, qui a fait en nous deux choses. La

premiere, de nous donner un cœur capable de sentir tous les divers changemens de nostre fortune; & la derniere, de nous donner une langue pour exprimer ces divers sentimens du cœur. Nous sommes proprement un instrument animé, que la Nature a

monté de plusieurs cordes de different fon, qui répondent chacune à un des mouvemens de nostre cœur. Quand nos paroles ne répondent pas à l'état de nostre fortune, le cœur frape une

corde, au lieu d'en fraper une autre. Tunc neque chorda sonum reddit quem vult manus & mens.

& cela fait une discordance tres-desagreable, qui ruine ce que la Nature

a fait de plus beau.

109 fuvat aut impellit ] La Nature nous aide à nous mettre en colere; mais Horace n'étant pas content de ce mot, juvat, aide, qui ne marque pas affez l'impetuosité avec laquelle nous nous precipitons dans cette paffion, ajoûte, aut impellit, ou plutost elle nous pousse.

deducit ] L'expression d'Horace con-

sur L'Art Poetique. 155 vient fort bien à la passion dont il parle; & en faisant une image si naturelle de l'humiliation d'un homme assigé, il fait bien sentir le rididule qu'il y a à se servir en cet état de mots empoulés, & à employer les pompeux ornemens de la Rhetorique.

tur an Heros Il ne faut pas seulement qu'un Poëte prenne garde au different état des personnages qu'il introduit & qu'il fait parler; il faut encore qu'il mesure leur langage à leur âge & à leurs differents caractères: car un Dieu s'explique autrement qu'un Heros, un vieillard qu'un jeune homme, &c. le precepte est un des plus importans; & c'est celuy dont on fait aujourd'huy le moins de compte, & contre lequel on peche le plus souvent.

Divusne loquatur an Heros ] On a changé ce vers d'Horace en plusieurs.

façons. Les uns ont lû,

— Davusne loquatur an Eros. Eros estoit le nom d'un valet honnête dans les Pieces de Menandre, comme Davus celuy d'un valet sourbe. Mais cette leçon est insoûtenable: car Horace ne parle point du tout icy de la Comedie; & d'ailleurs la difference qu'il y a de valet à valet n'est pas assez considerable pour avoir obligé Horace à faire ce precepte. Les autres ont lû,

## - Divesne loquatur an Irus.

Cette leçon n'est pas meilleure que la premiere, elle renserme un sens trop bas, & Irus n'est pas un personnage de Tragedie. On ne recevra pas non plus la correction d'un troisiéme parti qui a lû:

## - Davusne loquatur an Heros.

Il ne s'agit icy que des caracteres de la Tragedie, comme je l'ay déja dit. Horace parle affurément de la difference qu'il doit y avoir entre le caractere d'un Dieu & celuy d'un Heros, comme il dit dans la fuite,

Ne quicumque Deus, quicumque adhibebitur heros

Les anciens Tragiques ont introduit des Dieux sur la scene, comme nous le voyons dans les Pieces d'Eschyle, de Sophocle, & d'Luripide. sur L'Art Poetique. 157
115 Maturusne senex, an adhuc storente juventa servidus Un vieillard à
qui l'âge a donné une longue experience, parle autrement qu'un jeune
homme quin'a encore rien vû, & qui
est le jouet des passions. M. Corneille
& M. Racine ont admirablement observé cette disserence, & tres-heureusement imité la merveilleuse conduite
de Sophocle dans cette partie là.

nutrix ] Horace a sans doute icy en vuë l'Hippolite d'Euripide, où Phedre & sa Nourrice parlent bien disseremment. Ce qui est supportable dans la bouche de cette Nourrice qui aime tendrement sa sille, seroit affreux dans la bouche de cette Princesse, que le Poëte sait si sage & si vertueuse, qu'elle a d'abord de l'horreur pour les expediens que sa Nourrice trouve pour la soulager. Malheureuse, luy dit elle, qui as dit des choses si criminelles, ne veux-tu pas mettre sin à tes infames discours?

Ω δείνα λέγεσ' έχὶ συγκλείζεις τόμα; Καὶ μιὰ μεθήζεις ανθης αἰχίσες λόγες.

Monsieur Racine a admirablement

158 REMARQUES profité de ce precepte d'Horace, dans les changemens qu'il a faits au caractere de l'hedre, & à celuy de sa Nourrice.

rentis agelli] la bassesse de ces personnages a donné lieu de croire qu'Horace parle aussi de la Comedie. Mais il n'y a rien de plus faux, il ne parle que de la Tragedie, où il n'est pas extraordinaire de voir des Marchands & des Bergers, ou des Laboureurs. Sophocle introduit un Marchand dans le Philoctete, & Euripide ouvre la scene de son Electre par un Laboureur, à qui Clytemnestre a donne Electre en mariage, & qui dit dans le vers 78.

—— ญิ กิ สมา ที่แรกส Bนึร คร สำหัดอุเร คำ สุลภณิง สายคลิ วุบันร Aspòs วิธี ชิงิติร , วิธษิร รัฐพง สำหรับ ส่งผล , Biov อิบังสภิ สมิ รับพระวุคง สมัยบ สถึงน.

Pour moy, dés que le jour paroîtra, je meneray les bœufs aux champs, & ensemenceray nos terres: car nul faineant, quoiqu'il ait tout le jour Dieu dans sa bouche, n'amassera de quoy vivre que fort difficilement.

sur L'Art Poetique. 159
118 Colchus an Assyrius Thebis nuritus an Argis Pour faire parler ses
Acteurs convenablement, il ne sussition as de prendre garde à leur état, à
leur âge, à leur prosession; il faut encore avoir devant les yeux leur pass:
car, comme dit Aristote, un Macedonien parle autrement qu'un Thessalien, & les mœurs & les humeurs
de differens peuples sont ordinairement aussi differentes que leurs habits.

Des siecles, des païs étudiez les mœurs, Les climats font souvent les diverses huneurs.

Les peuples de la Colchide effoient cruels & fauvages: ceux d'Assyrie fins & rusés: les Thebains ignorans & grossiers: & ceux d'Argos polis & superbes. Quand Aristophane fait parler des Persans ou des Scythes, il se garde bien de les faire parler comme des Atheniens.

venientia finge] Aprés avoir parlé du langage, il vient aux caracteres, qui font une des plus essentielles parties du Poëme Dramatique aussi bien que de l'Epique, & qui ne sont designés que

160 REMARQUES

par les mœurs, d'où naissent toûjours les actions. Les Poëtes n'ont que deux sortes de caracteres à mettre sur le theatre; ou ceux qui sont déja connus, ou ceux qu'ils inventent. Ils n'ont pas la liberté de rien changer aux premiers. Il faut qu'ils representent Achille, Ulysse, Ajax, tels qu'-Homere les a representez. Et pour les autres qui sont de leur invention, ils sont obligez de les faire convenables. Dans les premiers il faut ne chercher que la ressemblance, qu'Aristote appelle 70 o cuosor dans fa Poëtique: & dans les derniers on ne cherche que la convenance & la conformité, qu'il appelle क्षे बंहुपर्वनिष्ण में भेना. J'expliqueray cela plus au long dans mes Remarques fur cette Poëtique, qui, comme je l'espere, paroîtra bien-tost aprés celle cy.

120 Scriptor honoratum si fortè reponis Achillem Il explique la premiere partie du vers precedent, aut samam sequere, ce que c'est que suivre
la Renommée; ce qui n'est autre chose que faire les caracteres semblables à
ce que la Renommée en a publié. Un
Achille colere, violent, emporté, implacable, injuste. Un Ulyste vaillant,

vertueux.

sur L'ART POETIQUE. 161 vertueux, ruse; un Ajax intrepide & temeraire.

Honoratum ] Honoré des Grecs, & que Jupiter avoit comblé d'honneurs. Horace explique l'epithete mandéer, qu'Homere donne toûjours à Achille.

Reponis ] Reponere, representer aprés quelqu'autre. Homere est le premier qui a representé Achille, posuit Achillem. Un Poëte qui le met ensuite sur

le Theatre, reponit.

121 Impiger, iracundus, inexorabilis, acer] Pour réüssir dans un caractere comme celuy d'Achille, Aristote a fort bien dit qu'il faut bien plus se remettre devant les yeux ce que la colere doit faire vrai-semblablement, que ce qu'elle a fait; δπεικέιας πιεῦν παιράθει μα, η σκλης σπίθω δεῖ; & ce precepte qui n'a esté entendu d'aucun Commentateur d'Aristote, estemerveilleux; on en verra là l'explication.

pretend estre au dessus des loix, c'est pourquoy il resuse d'obeir à Agamemnon, qu'il accable d'injures, & qu'il menace fort insolemment. Par

Tome X,

ce mesme principe il sacrisse à son interest particulier la cause commune, l'honneur & la vie de tant de milliers d'hommes, & la gloire de son païs.

Nihil non arroget arms Qu'il attribue tout à ses armes, c'est à dire, qu'il n'attende de justice que de son épée. En estet, dans Homere il tire à demi cette épée pour tuer Agamemnon. Minerve l'empesche d'achever. Et ensuite il dit à ce Roy en propres termes, qu'il n'a qu'à venir enlever dans sa tente quelque autre chose, & qu'il verra si son sang ne coulera pas bien tost le long de sa pique. Toutes ces mœurs d'Achille, qu'Horace a rassemblées dans ces deux vers, paroissent entierement dés la premiere partie du premier Livre de l'Iliade; en quoy on ne sauroit assez admirer l'adresse de ce Poète Grec.

Voilà le veritable caractere de Medée, d'estre barbare & inslexible. Euripide l'a parfaitement bien representée dans sa Medée, qui est une Piece admirable. Elle tuë de sa propre main ses deux ensans, & envoye à sa rivale une robe & une couronne preparées

sur L'Art Poettoue. 163 de maniere qu'elles la consument dés qu'elle les a mises sur elle. Creon qui s'est jetté sur ce corps, ne peut plus se relever, cette satale robe s'attache à ses chairs, & le fait expirer dans les mesmes tourmens que sa fille.

Flebilis Ino] Ino, fille de Cadmus & d'Harmonie, ayant esté mariée avec Athamas, qui avoit un fils d'un premier lict, supposa un oracle qui ordonnoit qu'on immolast ce fils à Jupiter. Mais elle fut bien-tost punie de son imposture : car Athamas devenu furieux, tua Learchus, l'aîné des enfans qu'il avoit eus d'elle; & l'auroit facrifiée elle-mesme avec son autre enfant Melicerte, si elle ne se fust precipitée dans la mer avec cet enfant entre ses bras. Euripide avoit traité ce sujet, au moins Plutarque rapporte quelques vers de l'Ino d'Euripide; & il est aisé de juger de la qu'Ino ne pouvoit que faire de grandes lamentations fur le malheur de sès enfans.

124 Perfidus Ixion ] Ixion fut le premier meurtrier qu'on eust vû en Grece. Ayant épouté la fille de Dejoneus, au heu de donner à son beau164 REMARQUES pere les presens accoûtumés, il le pria à souper, & le tua. Ce crime fit tant d'horreur à tout le monde, que perfonne ne voulut ni expier son auteur, ni avoir avec luy aucun commerce. Enfin Jupiter en eut pitié, l'expia & le retira dans le ciel; mais ce perfide oublia bien-toft la grace qu'il avoit reçuë, & devint amoureux de Junon qu'il voulut forcer: on fait qu'il n'embrassa qu'une nuée, & que Jupiter irrité le precipita dans les enfers, où il est étendu sur une roue qui tourne toûjours. Eschyle avoit traité ce sujet, Euripide le traita aprés luy: car Plutarque rapporte que quelques Grecs ayant blâmé ce Poëte d'avoir choisi Ixion, qu'ils appelloient mal-heureux & maudit des Dieux, il leur répondit : aussi ne l'ay-je point quitté que je ne luy aye cloué les pieds & les mains à une roue. Il ne reste aujourd'huy aucune de ces deux Pieces: nous savons seulement qu'Aristote les met au nombre des Pieces pathetiques. Eustathius explique ingenieusement cette sable d'Ixion, sur le premier Li-

to vaga ] Io, fille d'Inachus, qui

vre de l'Iliade.

fut aimée de Jupiter, changée en Vache, & renduë furieuse par la jalousie de Junon, qui luy envoya un Taon, lequel la piqua si bien, qu'elle courut plusieurs païs, traversa les mers, & arriva ensin en Egypte, où elle recouvra sa premiere forme, & sur adorée sous le nom d'Iss. Eschyle la fait si vagabonde dans son Promethée, qu'elle arrive sur la montagne où Promethée estoit attaché, au sond de la Scythie; & qu'elle apprend là de ce malheureux toutes les courses qu'elle a encore à faire.

Tristis Orestes | Tristis ne signific pas icy seulement triste, mais noir, furieux, forcené, un homme que la tristesse jette dans la fureur. C'est ainsi qu'il appelle ailleurs la colere triste, tristes ut ira. Ovide a dit de mesme, Tristis Oresta. Euripide a admirablement réussi à representer Oreste en cet état, dans la merveilleuse Piece qui porte ce nom, où il le represente plûtost comme un spectre hideux, que comme un homme. Aussi Menelas s'écrie en le voyant : O Dieux, que voy-je? quel mort se presente à mes yeux? Oreste répond : Vous avez raison, car Oin

# mes maux sont si grands que quoique je voye la lumiere, je ne vis plus.

Men. Vos yeux sont égarés, vostre regard funeste.

OR. Mon corps s'en est allé, & mon nom seul me reste.

Με. Δεινόν Β λεύωτις δριμάτων ξηςαϊς πίραις.

Ο R. Το σώμα φρέθον, το δ' ένομ' ε λέλοιπέ μοι.

Ce dernier vers, pour dire cela en paffant, a esté diversement expliqué par les Interpretes; mais je suis persuadé qu'on n'a point donné dans le veritable sens. Oreste veut dire qu'il ne reste plus de luy que ce que son nom a de funeste & d'assreux. Car il fait une allusion visible à la signification du nom Oreste, qui, selon le sentiment de Socrate dans le Cratilus, marque quelque chose de sauvage, de feroce, & de brutal. To meiodes this process à to de de suis de de de suis de des de de suis de de suis de de de suis de de de suis de de suis de de suis de de suis

125 Si quid inexpertum scenæ committis] Aprés avoir expliqué la premiere partie du vers 119. aut famam

SUR L'ART POETIQUE. 167 equere, il en explique la derniere, ut sibi convenientia finge; & il enseime ce qu'il faut observer quand on net sur la scene des caracteres noureaux. La premiere qualité que doivent avoir ces caracteres, c'est d'estre conformes & convenables; c'est à die qu'il faut qu'un furieux fasse les ictions d'un furieux; un Roy celles i'un Roy; un ambitieux, tout ce que 'ambition inspire; qu'une semme n'ait ni la vaillance d'Achille, ni la prudence de Nestor, &c. Et la seconde, qu'ils ne se démentent jamais, & qu'ils soient à la fin de la Tragedie ce qu'ils estoient au commencement. C'est ce qu'Aristote appelle, 70' auaxor, l'égalité, dont il fait la quatriéme condition des mœurs; car elle est aussi necessaire aux caracteres connus qu'à ceux qu'on invente. Mais comme dans les premiers on a des guides qu'-on fuit, Horace s'est contenté de donner ce precepte pour les derniers, où il est le plus necessaire. M. Despreaux a fort bien expliqué ce sentimét d'Horace, quand il a dit dans sa Poëtique:

D'un nouveau personnage inventes-

vous l'idée?

#### 168 REMARQUES

Qu'en tout avec soy-mesme il se mon tre d'accord,

Et qu'il soit jusqu'au bout tel qu'or l'a vû d'abord.

Il est permis aux Poëtes Tragique d'inventer des sujets & des personna ges. Aristote dit qu'Agathon le pratiqua fort heureusement dans sa Piece qu'il intitula, La Fleur, qui su admirée de tout le monde, quoique

tout y fust inventé.

128 Difficile est propriè communi. dicere Aprés avoir marqué les deux qualités qu'il faut donner aux person nages qu'on invente, il conseille aux Poëtes Tragiques de n'user pas troj facilement de cette liberté qu'ils on d'en inventer : car il est tres-difficile de réuffir dans ces nouveaux caracte res. Il est mal-aise, dit Horace, d traiter proprement, c'est à dire conve nablement, des sujets communs, c'est: dire des sujets inventés, & qui n'on aucun fondement ni dans l'Histoire ni dans la Fable. Et il les appelle com muns, parce qu'ils sont en la disposi tion de tout le monde, & que tout le monde a le droit de les inventer, & qu'ils sont, comme on dit, au premier occupant,

sur L'ART POETIQUE. 169 occupant. Le jugement d'Horace est tres-leur. Il est bien difficile d'inventer un nouveau caractere qui soit juste & naturel. Car ou l'on va au delà des bornes, ou l'on demeure en deçà; & pour estre convaincu de cette verité, on n'a qu'à comparer dans nos Poëtes tragiques les caracteres qu'ils ont trouvé tout formés, & ceux qu'ils ont inventés eux-mesmes. On trouvera qu'ils ont beaucoup mieux réuffi dans les premiers que dans les autres. Mais quand mesme un Poëte formeroit ce caractere fort juste, il ne seroit pas pourtant assuré de réussir. Car tout le monde pretendra avoir le droit de juger de ce caractere, & de le censurer, s'il n'est pas conforme à l'idée qu'il en a, & qu'il pretend la seule bonne. Au lieu que quand on suit des caracteres connus, alors on est à couvert de la censure, parce qu'on a une regle commune, dont il n'est pas permis de s'écarter, & qui est generalement reçuë. Voilà pourquoy Horace dit avec beaucoup de raison, difficile est proprie communia dicere. Ceux qui ont cru qu'il appelloit icy communia, des choles communes & ordinaires, des carac-Tome X.

170 REMARQUES

Poëtes, se sont infiniment trompés. Ils jettent Horace dans une contradiction manifeste, puisqu'il conseille immediatement aprés de s'attacher aux caracteres connus. Cette matiere est assectaircie, il n'est pas necessaire de resuter plus au long ce sentiment qui n'a rien que d'absurde.

129 Tuque rectius Iliacum carmen deducis in actus ] Il conseille de mettre plûtost sur la scene des sujets & des caracteres tirés de l'Iliade ou de l'Odyssée: car ces deux Poëmes sont également compris sous le mot lliacum carmen. Horace est icy du sentiment d'Aristote & de Platon, qui ont tous deux écrit qu'Homere est un Poëte Tragique. Aristote dit en propres termes dans sa Poetique, munous spaμαπης εποιήσεν, qu'il a fait des imitations Dramatiques, & que son lliade & son Odyssée ont le mesme rapport avec la Tragedie, que son Margités avec la Comedie. Et Platon dans le x. Livre de la Republique, appelle Homere le Pere & le Chef de la Tragedie, nyewova This Tray woll as & O'un ogy Tros-माभवाकारा है है जिल्लाका मेर पहलामा मान

Le Prince de la Poësse, & le premier des Poëtes Tragiques. En lisant l'Iliade & l'Odyssée, on croiroit que ces deux Poëmes sont sertiles en sujets de Tragedie; mais Aristote n'en a pas fait le mesme jugement: car il assure qu'on ne peut tirer qu'un sujet de Tragedie de chacun de ces Poëmes, ou deux tout au plus. Toiyapsi en usu l'alias Ge 3 Osvarias pia reapposta mostrai éra-lejas, n'envo piarai. Mais Aristote estoit plus difficile sur les sujets de Tragedie que nous ne le sommes aujour-d'huy.

130 Quam si proferres ignota indictaque prius] Il appelle icy ignota indictaque ce qu'il appelle plus haut communia, des sujets inconnus, & qui n'ont jamais esté traités. Il ne se contente pas de dire ignota, inconnus, il ajoûte indictaque, que personne n'a traités, dont personne n'a parlé: car un sujet pourroit estre inconnu sans estre nouveau. C'est comme il a dit dans l'Ode xxv. du Livre 111. Dicamins sinser, recens, adhuc indictum ore also. Fe diray des choses nouvelles, & qui n'auront jamais esté dites.

131 Publica materies privati juris

172 REMARQUES

erit, si &c. Comme le conseil qu'il. vient de donner de s'attacher à des sujets qui ayent esté traités, pouvoit jetter les Poëtes dans une imitation basse & servile; il leur enseigne icy de quelle maniere ils doivent fe conduire pour se rendre propres ces sujets déja connus. Publica materies, l'Iliade, la Thebaïde, l'Odyssée, & tous les fujets des anciennes Tragedies. Horace oppose publica materies, rà Inuioa, à communia, rà xorva. C'est ainsi que Chrysippe se vantoit d'avoir rendu sienne la Medée d'Euripide, parce qu'en traitant ce sujet, il ne s'estoit pas affujeti à suivre la disposition que ce Poëte Grec avoit donnée à sa Piece.

132 Nec circa vilem patulumque moraberis orbem Heinsius pretend qu'-Horace appelle orbem vilem & patulum un vain circuit de paroles qui ne font rien au sujet; toutes sortes d'épisodes étrangers; & il croit qu'icy orbis est ce qu'Aristote appelle dans la Rhetorique, m' mixa, qui est proprement tout ce que les valets disent pour cacher ou pour déguiter une verité, dépus m' mixa; c'est ce que

sur l'Art Poetique. 172 nous disons, ils tournent autour du pot, ils disent tout ce qui ne fait point au fujet sur lequel on les interroge, 72 ले में के कार्या की के में कि के दिलंड में प्राची. Mais outre que cette figure est basse, il seroit difficile d'accommoder ce sens-là au sujet dont Horace traite. Il conscille aux Poëtes de prendre le sujet d'une Tragedie dans les Poëmes d'Homere par exemple; il faut donc qu'en mesme temps il les empesche de tomber dans les fautes qu'ils pourroient faire. La premiere & la plus considerable c'est le s'amuser circa orbem vilem & patulum, à un circuit vil & ouvert à tout le monde : & ce circuit n'est autre que de faire entrer dans fa Tragedie toutes les parties du Poëme d'Homere, & d'imiter la liaifon & l'enchaînement qu'il leur a donné en ouvrant la scene par la querelle d'Achille & d'Agamemnon, & en la fermant par les funerailles d'Hector. Il n'y a rien de plus vicieux que ce circuit; car outre qu'il est aisé, & que le plus maigre genie en est capable, c'est pourquoy Horace l'appelle vilem & patulum, il ne peut jamais avoir aucun succés, parce que ce qui

P iij

est d'une juste étendue pour le Poème Epique, devient monstrueux quand il est rensermé dans les bornes étroites de la Tragedie, comme nous le verrons dans la Poètique d'Aristote, où Horace a puisé toute la doctrine qu'il enseigne icy. Outre ce circuit vicieux, il y en a encore un autre qui ne l'est pas moins, & dont il parle

dans le vers 147.

133 Nec verbum verbo curabis reddere ] Si Horace ne veut pas qu'on prenne toute la matiere de l'Iliade en suivant son ordre & ses liaisons, il ne veut pas non plus qu'on luy dérobe ses vers, & qu'on les traduise mot à mot: car c'est la fonction d'un Interprete scrupuleux, & non pas d'un Poëte. Il faut imiter la sagesse d'Eschyle, Sophocle & Euripide, ils ont tous puisé des sentimens dans Homere, mais ils ne l'ont pas traduit.

Fidus interpres Comme un Interprete fidele, qui se croit obligé de rendre mot pour mot les originaux qu'il traduit. Horace blâme icy assurément cette fidelité superstitieuse des Traducteurs qui suivent trop la lettre. En effet les mots & les syllabes

sur L'Art Poetique. 175 des plus excellens originaux ne sont de l'essence de la chose que dans l'esprit des Pedants. Ciceron dit fort bien dans le Traité de Optim. Gen. Orat. en parlant des deux Oraifons d'Eschine & de Demosthene, qu'il avoit traduites: Nec converti ut Interpres, sed ut Orator, sententiis iisdem & earum formis, tanquam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis: in quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omnium verborum vimque servari: non enim ea me annumerare Lectori putavi, sed appendere. Fe les ay traduites non pas en Interprete, mais en Orateur, en conservant les sentences & leurs differentes formes, comme des figures; & en m'expliquant du reste en termes à nostre usage, & selon nos manieres. F'ay juge qu'il n'estoit pas necessaire de m'assujettir à rendre mot pour mot, mais seulement d'exprimer toute la force & toute la proprieté des termes : car j'ay crû que je ne rendois pas à mon Lecteur ces termes au compte, mais au poids. S'il est honteux aux Traducteurs de traduire servilement mot à mot, quelle honte n'est-ce pas à un Poëte?

134 Nec desilies imitator in arctum

176 REMARQUES

unde proferre pedem ] C'est, à mon avis, un des plus difficiles endroits d'Horace, je le croy mesme le plus difficile. Je ne say si j'en ay trouvé le veritable sens. Je say bien au moins que ce Poëte ne parle iey ni de ceux qui s'astreignent à une certaine mefure de vers dans leur imitation, ni de ceux qui s'éloignent trop de leur original. Voicy ma pensée. Horace a dé-ja donné aux Poëtes Tragiques deux moyens de se rendre propres des sujets qui ont déja esté traités. Le premier est de ne pas mettre dans une Tragedie toute la matiere d'un Poëme Epique. Et le second, de ne pas traduire les vers mot à mot. Il leur en donne icy un troisiéme, qui est de ne pas s'assujetir si fort à suivre leur Auteur, en imitant une seule action, qu'ils se jettent dans un embarras d'où ils ne puissent se tirer sans honte, ou sans violer les loix de leur Poëme: car les loix de la Tragedie sont bien differentes de celles du Poëme Epique. Un exemple rendra cela clair. Je veux faire une Tragedie de la colere d'Achille, & suivre les deux premiers preceptes d'Horace, c'est à dire que

sur L'ART POETIQUE. 179 je ne veux pas renfermer toute l'Iliade dans ma Tragedie, ni luy dérober ses expressions; je veux m'attacher uniquement à ce qui fait à mon sujet Mais en le faisant je manqueray contre le troisième precepte, si je m'asfujetis à representer les mesmes circonstances de la colere d'Achille, qu'-Homere a representées; car je me jetteray par là dans des pas fascheux. Quel moyen de representer Achille qui tire à demi l'épée de son fourreau pour tuer Agamemnon, & de representer en melme temps Minerve qui prend cet emporté par les cheveux, pour Pempescher d'executer son dessein? Cet obstacle, qui est merveilleux dans le Poëme Epique, seroit ridicule dans la Tragedie. C'est, à mon avis, le sens de ce precepte d'Horace, qui est d'une tres-grande utilité. Ceux qui ont lû referre au lieu de proferre, ne l'ont pas entendu.

136 Nec sic incipies ] Il blâme les commencemens fastueux & empoulés des Poëmes Tragiques de son temps. Car les Poëtes, pour interesser les spectateurs, & pour leur donner une grande idée de leurs Pieces, en pro-

178 REMARQUES
posoient d'abord le sujet avec empha-

de. Cela est vicieux en plusieurs façons. Ces commencemens doivent estre simples & modestes. Il faut se fouvenir qu'Horace applique à la Tragedie les regles du Poëme Epique. Car si ces debuts éclatans sont ridicules dans le Poëme Epique, ils le sont encore plus dans la Tragedie.

Ot scriptor Cyclicus olim ] On peut voir ce qui a esté dit des Poëtes Cycliques sur l'Ode v11. du Livre 1.

Fortunam Priami cantabo & nobile letum ] C'est le commencement du Poëme que Mævius avoit fait sur la guerre de Troye, & qui comprenoit toute l'histoire de Priam, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. C'est pourquoy le Poëte estoit appellé Poëte Cyclique, comme je l'ay expliqué ailleurs. Si Horace se moque de cette proposition de Mævius, que n'auroitil point dit de celle que fait Stace, qui est aussi un Poëte Cyclique, pussqu'il a rensermé dans son Poëme toute l'histoire d'Achille, comme Mævius avoit rensermé dans le sien toute celle de Priam.

Magnanimum Æacidem formidatamque tonanti

sur L'Art Poetique. 179 Progeniem & vetitam patrio succedere cœlo

Diva refer .-

Il faut faire d'étranges efforts pour foûtenir jusqu'à la fin du Poëme l'idée qu'on donne d'un Heros redoutable à Jupiter. Mais il n'y a rien de plus extravagant que ces commencemens si enflés, & ils viennent bien plus de la foiblesse que de la force de ceux qui les font. Et voilà en quoy nos Poëtes modernes font égaux aux anciens, ils tombent dans tous leurs defauts, & n'imitent presque jamais une seule de leurs vertus.

128 Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? ] Hiare, c'est ouvrir la bouche fort grande, comme sont obligez de faire ceux qui prononcent de grands mots & des vers enflés. Perse qui s'est aussi moqué de la sote enflure des commencemens des Poëmes Epiques & des Poëmes Dramatiques de son temps, s'est servi de ce mesme terme dans la Satire v.

Fabula seu mæsto ponatur hianda Tragædo.

Les quinze premiers vers de cette Sa-

180 REMARQUES tire peuvent servir à illustrer ce passage d'Horace, & l'on ne sera pas sâché de les avoir lûs.

139 Parturient montes, nascetur ridiculus mus] Horace en finissant son vers par ce monosyllabe mus, contre la regle ordinaire, exprime admirablement ce que produsient les magnifiques promesses de ces Poetes entiés. Il a imité cette sin de vers du premier Livre des Georgiques,

- epè exiguus mus.

ou, felon le jugement de Quintilien, clausula ipsa unius syllaba non ustrata addidit gratiam. Cette sable des montagnes en travail, qui n'ensantent qu'une souris, est d'Esope; & Phedre en a fait une application generale à ceux qui sont de magnisques promesses qui ne produisent rien.

Oui magna cum minaris extricas nihils

L'antiquité de cette fable paroist par ce mot des Egyptiens, qui ayant longtemps attendu Agesilaus qui venoit à leur secours, & le voyant si mal sait & si petit, dirent entr'eux que c'étoit l'ensantement des montagnes qui sur L'Art Poetique. 181
voient accouché d'un rat. Athenée
apporte les termes de cette fable;
Tivev ος Φ. Ζευς Α΄ εροδείτο, το Α΄ εττtv μον. La montagne estoit en travail,
apiter s'en alarmoit, mais elle enfanta
n rat.

140 Quanto restius hie qui nil moliur inepte I Il oppose à l'extravagance c à l'enflure de cette proposition du l'oëme de Mævius, fortunan Priami, re, la sagesse & la modessie de celle u'Homere fait au commencement e son Odyssée: car il n'y a rien de lus simple que cette proposition, qui, comme un tres habile homme l'a renarqué, ne promet aucune grande action du Heros, mais uniquement les perils & les travaux continuels de ses voyages, & la perte de ses miserables compagnons.

Qui nil molitur inepte ] Ce jugement d'Horace, qu'Homere ne fait rien d'inepte, devroit retenir & faire rentrer en eux-mesmes certains Auteurs modernes, qui en s'efforçant de montrer dans Homere des fautes grossieres, ne sont que découvrir leur ignorance & leur méchant goût.

141 Die mihi Musa virum | Horace

182 REMARQUES met en deux vers les trois premiers vers de l'Odyssée:

Ανδρα μιε ένγεπε, Μέσα, πολύ Επον, ος μάλα πολλά

ΠλάΓχθη, ἀπὰ Tegins icpòr πολίεθρον ἔπες (ε.

Пожай में वरे अव्यासका रिश वैत्रक प्रवो प्रवेश

Muse, chantez-moy cet homme prudent qui, aprés avoir ruiné la sacrée ville de Troye, a esté long-temps errant, a connu les mœurs, & a visité les villes de plusieurs peuples. Mais Horace s'est contenté d'exprimer la modestie & la simplicité de la proposition d'Homere, sans en expliquer toutes les parties: car autrement on trouveroit deux defauts considerables dans sa traduction. Le premier, en ce qu'il auroit oublié l'epithete τολύ &πον , prudent, qui marque le caractere d'Ulysse, & qui est si essentielle à ce Poëme, que par elle Homere nous prepare dés le premier vers à voir la prudence, la dissimulation & l'adresse, qui ont fait jouer à Ulysse tant de personnages si differens. Le second defaut seroit en ce qu'il auroit negligéla circonstance qui interesse le plus

sur L'ART POETIQUE. 182 our son Heros, & qui marque les perils de les voyages : os mána monna nassan, qui a esté long-temps errant. Ce second defaut seroit encore plus grand que le premier, parce que cette particularité marquant l'action d'Uysse, & ce qui fait la matiere du Poëne, elle ne peut estre oubliée sans que la proposition devienne inutile. On pourroit encore trouver un troiiéme defaut dans cette traduction, en ce qu'elle dit d'une maniere vague, après la prise de Troye, au lieu de dire comme Homere, aprés avoir ruiné Troye. Le Poëte Grec fait d'abord connoistre que c'est son Heros qui a ruiné Troye. Ce que le Traducteur Latin ne fait nullement fentir.

143 Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem Les commencemens magnifiques qui ne sont point soûtenus, ressemblent à ces matieres qui prennent seu aisément, & qui aprés avoir jetté d'abord beaucoup de flamme, s'affaissent & ne jettent plus que de la sumée, c'est un seu de paille au lieu que les commencemens modestes qui vont toûjours en augmentant, sont comme ces matieres solides

184 REMARQUES

qui ne prennent seu qu'avec peine, & qui aprés avoir jetté beaucoup de sumée, s'enslâment, & jettent un seu

qui échauffe & qui éclaire.

Ut speciosa debine miracula promat Horace appelle icy des miracles éclatans les hilloires qu'Homere raconte d'Antiphate, de Scylla, de Charibdis, du Cyclope Polypheme, &c. Et Longin, ce Critique si judicieux & si so-lide, en parlant de l'Odyssée par rapport à l'Iliade, ne juge pas moins a. vantageusement de ces mesmes en droits, en faisant cette magnifique comparaison: Comme l'Ocean est toùjours grand, quoy qu'il se soit retiré de ses rivages, & qu'il se soit resserré dans ses bornes; Homere aussi, après avoir quitte l'Iliade, ne laisse pas d'estre grana dans les narrations mesme incroyables & fabuleuses de l'Odyssée. Quand je vous dis cela, vous pouvez bien croire que je n'ay pas oublié les tempestes de l'Odyssée, ni ce qu'il dit du Cyclope, ni quelques autres endroits. Ces endroits que Longin designe pour les mettre au dessius des autres, ce sont les mêmes qu'Horace appelle icy des miracles. Le mesme Longin fait assez connoîsur L'Art Poetique. 185 tre dans le mesme Chapitre le grand cas qu'il faisoit des contes de l'Olyssée, quand il les appelle des songes de Jupiter. Car que peut-on penser de ces sictions, dit-il, sinon que ce sont des songes de Jupiter mesme. Ti so div anno encounte taura, n' no over te des controles. C'est à dire que si Jupiter faisoit des songes, il n'en pourroit faire de plus magnisiques ni de plus beaux.

145 Antiphaten ] Antiphate Roy des Lestrigons, qu'Homere décrit dans le dixiéme Livre de l'Odyssée. C'estroient des mangeurs d'hommes. Homere dit qu'ils emportoient les compagnons d'Ulysse tout embrochés comme des poissons enfilés.

Υλους δ' ως πείροντες, ἀτορπέα δώπα φέροντο.

Car c'est ainsi qu'il faut entendre ce passage, qui donne une assez belle

idée de ces Lestrigons.

Scyllanque & Charybdim Dans le détroit de Sicile il y a deux écueils tres-dangereux, dont l'un est appeilé Scylla, du mot Punique scol, qui signific ruine, perte; & l'autre Char bde, du mot Chorobdam, qui signific Tome X.

abîme de perdition. Homere en a fait deux monstres horribles, dont on peut lire la description dans le XII.

Livre de l'Odyssée.

Cum Cyclope ] L'histoire de Polypheme Roy des Cyclopes, qui habitoient cette partie de la Sicile qui est prés du Promontoire Lilibée, vis à vis de l'Isse Capraria. C'est un des plus beaux & des plus agreables contes d'Homere, & il n'y a rien d'égal à la description qu'il fait de ces peuples dans le 1x. Livre de l'Odyssée.

146 Nec reditum Diomedis ab interitu Meleagri] Homere n'a point écrit sur le retour de Diomede. Aussi n'est-ce pas ce qu'Horace veut dire. Le sens de ce passage est, qu'Homere dans son Poëme sur le retour d'Ulysse, n'a pas fait comme le Poëte Antimachus, qui dans son Poëme du retour de Diomede, a commencé les avantures de ce Heros à la mort de son oncle Meleagre; ce qui est ridicule & sot.

147 Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo ] La guerre de Troye n'est pas le sujet de l'Iliade, elle n'est que l'occasion qui fournit ce sujet. Aussi Horaere n'a donné ni un com-

sur L'ART POETIQUE. 187 mencement ni une fin au fiege de Troye, à peine luy donne-t-il un milieu qui luy soit propre. Mais il n'oublie aucune des parties de son sujet, qui est la colere d'Achille. Ainsi bienloin de parler de l'origine d'Helene, dont le ravissement sut la cause de cette guerre; il ne raconte pas même son enlevement. Horace se moque icy de l'Auteur de la petite Iliade, qui avoit commencé son Poëme par ces deux œufs, de l'un desquels on avoit vû éclore Helene & Clytemnestre; & de l'autre Castor & Pollux. Cet assemblage de tous les accidens de la vie d'un Heros, est tres - vicieux, & ne peut jamais estre excusé par l'unité de la personne. Car il faut une unité d'action, comme Aristote l'a fort bien remarqué dans sa Poëtique, où il condamne par cette mesme raison les Auteurs de l'Heracleide & de la Theseide, & où il donne pour exemple la conduite d'Homere, qui dans son Odyssée n'a pas entassé tous les accidens qui étoient arrivés à Ulysse; comme si la blessure que luy fit un Sanglier pendant qu'il chassoit sur le mont Parnasse; & la

REMARQUES folie qu'il feignit lorsque les Grecs assembloient une Armée contre les Troyens, en estoient le sujet. Tout de mesme, dans l'Iliade il ne s'est pas amusé à faire l'histoire d'Achille, il n'y a fait entrer aucune avanture qui n'ait une liaison manifeste avec le tout; comme un habile Peintre n'exprime aucune action ni aucune circonitance qui ne concoure avec l'action principale de son tableau. Aprés ces preceptes d'Aristote & d'Horace, il est étonnant que Stace ait fait une faute encore plus ridicule que celle qu'on reproche à l'Auteur de la petite lliade: car il ne s'est pas contenté de commencer sa Thebaide par la naissance incestueuse d'Etheocle & de Polinice, il remonte jusqu'à la fondation de Thebes, & commence fon Poëme par le ravissement d'Europe, qui a esté la premiere cause de cette fonda-

148 Semper ad eventum festinat ] Il marche toûjours vers la fin de son sujet; & dans ce dessein il n'employe aucun episode qui n'y conduite, & qui ne fasse une partie de ce tout qu'il veut rendre partait & achevé. La fin

tion.

sur L'Art Poetique. 1869 & le but de l'Iliade est la vengeance d'Achille. Et la fin de l'Odyssée, c'est l'entier rétablissement d'Ulysse dans à maison. Une conduite toute contraire à celle d'Homere, c'est celle de Stace dans sa Thebaïde; au lieu de marcher vers la fin de son action, I semble qu'il apprehende d'y arriver, st il la recule par des Episodes qui sont si indépendans de son sujet, qu'on pourroit les retrancher absolument

ans changer rien au tout.

149 Et in medias res non secus ac notas auditorem rapit ] Ce passage me paroist fort important & fort difficile. On l'a expliqué comme si Horace avoit voulu dire qu'Homere transporre d'abord ses auditeurs au milieu de la matiere, pour les entretenir toûours dans le desir & dans l'esperance d'en voir bien-tost les evenemens. Je say bien que c'est une des grandes beautés du Poëme, & qu'Homere ne l'a pas negligée: car, comme Ma-crobe l'a fort bien remarqué dans le 11. chapitre du xv. Lavre de ses Saturnales: Homerus vitans in Poemate Historicorum similitudinem, &c. ipse Poetica disciplina à rerum medio coepit, 190 REMARQUES & ad initium post reversus est. Homer voulant que son Poème ne ressemblast pa à une Histoire, & estant parfaitemen instruit des loix de la Poesse, commenc par le milieu de sa matiere, & revien ensuite aux commencemens. Mais je sui persuadé que ce n'est pas le sens de c passage, Horaces'est contenté d'avoi donné ce precepte dans le 43. vers, & i n'y a pas d'apparence qu'il le repet icy. Ce qu'il ajoûte, non secus ac no tas, m'en paroist une bonne preuve car comment Horace pourroit-il trans porter d'abord son Lecteur au milier de sa matiere, comme si ce milieulu estoit connu; ce milieu ne luy est pa plus connu que le commencement & la fin. D'ailleurs Horace ne parle pa icy de ce qu'Homere fait d'abord mais de ce qu'il pratique dans la suit & dans tout le cours du Poème, com me cela paroist manifestement par c qui précede; semper ad eventum festi nat; Il se haste toujours d'arriver à l fin de son action, de ce qui fait son su jet. Aprés avoir dit qu'il se haste toû jours d'arriver à sa fin, quelle apparen

ce qu'Horace ramenait fon Lecteur à ce qu'Homere fait au commence

sur L'ART POETIQUE. 101 nent & une seule fois, sur tout aprés voir donné sur cela un fort beau preepte dans le 43. vers? J'ose donc asurer que le veritable sens de ce passage est, qu'Homere entraîne vîte ses ecteurs, & les fait passer rapidement ur toutes les choses qui ont précedé action qui fait le sujet de son Poëme, x qu'il appelle medias res, moyennes; ou parce qu'il en place le recit dans la uite de son Ouvrage, c'est à dire prés le commencement & avant la in; ou parce que ce sont de ces cho-es que les Grecs appellent propre-nent uson, moyennes, indifferentes, parce qu'il dépendoit du Poëte de les hanger, & qu'il luy estoit libre d'at-acher son sujet à telle autre histoire ju'il luy auroit plû de choisir. Et Hoace dit fort bien que le Poëte passe apidement sur ces avantures, comme i elles estoient connuës, & comme 'il ne les rapportoit que pour mieux onder son sujet, & en établir la vraiemblance. Car voilà quelle est la praique constante d'Homere. Tout ce qui précede la prise de Troye, & la vangeance d'Achille, il le rapporte dans la suite de son Poëme comme

192 REMARQUES

des évenemens publics & connus de tout le monde. C'est tout le secret du Poème Epique, & c'est ce qu'ur Poète Tragique doit observer. So phocle dans son Edipe, passe rapide ment sur tout ce qui a précedé l'action qui fait le sujet de la Tragedie.

150 Et que desperat tractata nites cere posse relinquit ] C'est une suite de ce qu'il vient de dire, qu'Homen promene rapidement son Lecteur su ce qui a précedé son action : car com me cela pourroit faire croire qu'il rap porte l'histoire entiere, Horace a sois de marquer une grande adresse de ci grand Poëte, qui ne rappelle pas tou les incidens de l'histoire à laquelle i a attaché son sujet, mais qui en fai un choix tres-judicieux. Homeren'el pas feulement merveilleux par la ma niere dont il a traité ses sujets, il l'es encore par le choix qu'il a fait des in cidens qui pouvoient estre bien mi en œuvre, & par l'abandon de ceux qui n'estoient pas susceptibles des or nemens convenables à la grandeur & à la majesté de son Poëme. Ainsi dans fon Iliade il n'a parlé ni des œuss de Leda, ni du ravissement d'Helene ni du facrifice d'Iphigenie, ni du déguisement d'Achille habillé en fille, &c. Un Poëte Tragique doit imiter cette fage conduite, & rejetter tous les incidens qui ne répondent pas à la grandeur de son sujet. Tout cecy confirme d'une maniere tres-solide l'explication que j'ay donnée au vers

precedent.

151 Atque ita mentitur, sic veris falsa remiscet ] L'ame du Poëme Epique c'est la fable qui renferme & signiie une verité generale que l'applica-ion des noms rend particuliere. Ainsi a verité contenue dans l'Iliade, c'est que l'union & la subordination con-ervent les Etats, & que la discorde & a desobeissance les ruinent. La fiction dont on envelope cette verité, 'est la querelle d'Achille & d'Aganemnon, qu'on feint de tirer d'une nistoire connuë comme la guerre de Troye, afin de la rendre plus vraiemblable. Dans le Poëme Epique, a fiction marche toûjours avec la veité. Mais ce n'est pas seulement la verité morale qu'Homere a enseignée lans ses fictions; c'est aussi tres-sourent la verité physique & la verité Tome X.

REMARQUES historique, qu'il a envelopées sous de beaux mensonges, afin de les rendre plus merveilleuses, & par consequent plus agreables : car, comme Aristote l'a remarqué dans sa Poëtique, l'agreable naist du merveilleux; c'est pourquoy ceux qui racontent quelque action, ajoûtent d'ordinaire à la verité. Homere est de tous les hommes celuy qui a le mieux réüssi dans ces men-songes. Aussi Aristote luy a donné cette louange, qu'il a enseigne aux autres à mentir comme il faut : Se Si daze j puánisa O'ung @- xì Tès dijes Addin nézen ais sei. Mais examinons de plus prés le passage d'Horace. Il commence par le mensonge, atque ita mentitur, & con tinuë par le mélange du mensonge & de la verité; sic veris falsa remiscet. Et quoy il explique parfaitement la con duite d'Homere, & tout le secret du Poëme, selon la doctrine d'Aristote Le Poëte dresse d'abord le plan de s fable, qui n'est pas moins un men songe que toutes les fables d'Esope mentitur, il ment. Aprés avoir dresse ce plan, il faut rendre cette fable vrai semblable, & persuader qu'elle a est faite, pour faire croire qu'elle est pol

SUR L'ART POETIQUE. 195 sible : pour cet effet il l'attribue à certains personnages connus, il nomme les lieux qui en ont esté la scene, & il prend tout cela dans une histoire connuë, d'où il tire quelques actions & quelques circonstances veritables, qu'il lie avec son sujet, & qu'il accommode à son dessein, sic veris falsa remiscet. Ceux qui ont eu une conduite contraire à celle d'Homere, & qui ont fait le plan de leur Poëme aprés avoir cherché un Heros dans l'Histoire, & choisi une action veritable qu'il avoit faite, n'ont eu aucun succés, & n'ont fait que des Poëmes fort ennuyeux. Tels font Silius, Stace, & Lucain; & parmi les anciens Grecs, l'Auteur de l'Heracleïde, & celuy de la Theseide.

152 Primo ne medium, medio ne difcrepet imum ] Il mêle par tout le menfonge avec la verité, afin que les trois parties de son sujet soient bien liées & bien égales : car il faut que le milieu, qui est le nœud, réponde au commencement; & que la fin, qui est le dénouement, réponde au commencement & au milieu. Si l'on employe la fiction dans une des trois parties, sans l'employer dans les deux autres, elles feront si inégales & si peu liées, qu'elles ne composeront plus le mesme tout; outre que de cette maniere le merveilleux, qui naist toûjours plus de l'ingenieuse fiction, que de la verité, ne regnera plus dans tout l'Ouvrage. Tout cecy doit servir de regle aux Poëtes Tragiques.

158 Tu, quid ego & populus mecum desideret audi ] Il revient aux mœurs, qui sont le sondement de tout. Tu, toy qui fais des Poëmes Dramatiques, c'est à dire, vous tous qui faites; car

il ne parle pas aux Pisons.

154 Si plausoris eges aulaa manenzis ] Si vous voulez qu'on attende la fin de la Piece, & qu'on ne forte pas au premier Acte, comme cela arrive aux Pieces des Poëtes ignorans, &c. Aulaa manere, attendre qu'on leve la toile, & comme nous dirions aujourd'huy, qu'on la baisse. On peut voir ce qui a esté remarqué sur aulaa premuntur de la premiere Epistre du second Livre.

155 Donec Cantor, vos plaudite, dicat ] Cantor c'est le Chœur. D'autres pretendent que c'est un des Ac-

teurs, & je croy qu'ils se trompent. Vos plaudite, c'est ce que le Chœur disoit à la fin de la Piece. Quintilien dans le chapitre 1. du Livre v1. Tune est commovendum theatrum, cum ventum ad ipsum illud quo veteres Comædia, Tragædiaque clauduntur. Plaudite. Il faut sur tout tâcher d'émouvoir tout le Theatre, lors qu'on est arrivé à ce mot, battez des mains, par lequel sinissent toutes les Tragedies & toutes les Comedies anciennes.

155 Ætatis cujusque notandi sunt tibi mores III a déja dit que les mœurs doivent estre semblables, famam sequere; convenables, convenientia singe; & égales, servetur ad imum qualis ab incepto processerit. Il manque à cela une quatriéme qualité, qu'elles soient bien exprimées, bien marquées; & c'est ce qu'il explique icy, notandi sunt tibi mores. Il faut qu'elles soient si bien marquées, que personne ne s'y puisse méprendre, & qu'en voyant les actions du personnage que vous avez formé, tout le monde puisse dire: Voilà les actions d'un violent, d'un emporté, d'un ambitieux, d'un inconstant, d'un avare, &c. Ainsi voilà

R iij

les quatre qualités qu'Aristote demande aux mœurs. Horace ne fait que renverser son ordre en mettant la dernière, la qualité que ce Philosophe voit mis la première: car ce qu'Horace appelle icy des mœurs marquées, c'est ce qu'Aristote a appelle des mœurs bonnes, sensit sei s' rà non ristage. Giv sir sei social est soc

157 Mobilibusque decor naturis dandus & annis Voilà un beauvers, & bien expressifi : mot à mot, il faut donner aux natures mobiles & aux années leur propre beauté. Les natures mobiles, c'est l'âge, qui marche toûjours comme un fleuve, & qui en marchant, donne des inclinations differentes, c'est ce qu'il appelle decor, la beauté propre de l'âge : car chaque âge a ses beautés, comme chaque saison a les siennes ; donner à l'âge viril les beautés de la jeunesse, c'est revétir l'Automne des beautés de l'Esté.

sur L'Art Poetique. 199
Et annis] Horace ne s'est pas contenté de dire à chaque âge, il dit à chaque année, parce que les inclinations d'un âge ne sont pas les mesmes au commencement & à la fin, il s'y fait un changement insensible, qu'un Poëte doit connoistre, & marquer, comme un Peintre doit connoistre & marquer les changemens qui arrivent à chaque saison de l'année dans tout son progrés, pour ne pas faire, par exemple, la fin d'un Esté semblable à son commencement ou à son milieu.

158 Reddere qui voces jam scit puer Il va parcourir en gros les quatre âges de l'homme, & les Peintures qu'il en fait sont également utiles aux Poëtes Tragiques, aux Poëtes Comiques, & à ceux qui font des Epopées. La premiere, qui est celle de l'enfance, n'est pas si necessaire que les trois autres : car il arrive fort peu qu'on fasse parler un enfant. Voilà pourquoy Aristote l'a negligée dans sa Rhetorique, & n'a parlé que de la jeunesse, de l'âge viril, & de la vieillesse. Outre que les qualités qu'Horace donne icy à l'enfance, durent encore dans la jeunesse, où ce Philosophe les a com-

R inj

200 REMARQUES
prises. Cependant Horacen'a pas juge
qu'il fust inutile de les marquer sepa-

rément.

mutatur in horas ] Ces changemens ne viennent que de la mollesse du cerveau, où les objets s'impriment & s'effacent facilement; c'est pourquoy selon que cette mollesse est plus grande, ces changemens sont aussi plus prompts. Voilà d'où vient qu'il dit icy de l'enfant, mutatur in horas, & qu'ensuite il dit du jeune homme, amata relinquere pernix. Il y a plus de consistance & de tenuë dans celuy-cy que dans celuy-là; mais il ne laisse pas d'estre changeant comme l'autre.

de remoto] C'est ce que Simon dit fort bien dans l'Andriene, en parlant de fon fils qui estoit hors de page, & qui

n'avoit plus de Gouverneur:

Quod plerique omnes faciunt adolescentuli.

Ut animum ad aliquod studium adjungant, autequos

Alere aut canes ad venandum.

La pluspart des jeunes gens ont toûjours quelque passion dominante, comme d'a-

sur L'ART POETIQUE. 201 voir des chevaux, des chiens de chasse, &c. Horace a copié Aristote dans cette peinture des mœurs; mais il a peint en petit ce qu'Aristote a peint en grand, dans le second Livre de sa Rhetorique, & il s'est contenté de marquer les principaux traits d'un original qui estoit entre les mains de tout le monde, comme cet original est aujourd'huy moins connu, quoy qu'on en ait une traduction excellente, j'en feray icy un leger mais fidele crayon. Les jeunes gens, dit ce Philosophe, sont fort sensuels & fort attachés à leurs plaisirs. Pour contenter leur passion, ils trouvent tout facile; ils sont fort changeans & fort sujets à se lasser des choses qu'ils ont le plus aimées : tout ce qu'ils souhaitent, ils le souhaitent avec ardeur, mais cette ardeur s'éteint fort viste: Ils aiment l'honneur qu'ils préferent aux richesses : Ils sont coleres, emportés, simples, francs, credules, pleins d'esperance, genereux, vaillants, presomptueux, pitoyables, grands railleurs: Ils sont capables de honte: Ils aiment leurs amis par le seul plaisir qui leur revient de ce commerce; ils quittent l'utile pour l'honneste : leurs fautes sont

202 REMARQUES

toûjours plus grandes que celles des autres; & quand ils offencent, ce n'est pas tant pour nuire que pour faire affront.

162 Et aprici gramine campi ] Il se plaist aux exercices du champ de Mars, qui sont expliqués dans l'Ode

vIII. du Livre I.

163 Cereus in vitium flecti] Il reçoit facilement l'impression des vices, car estant simple & credule, & aimant ses plaisirs, il croit toûjours les trouver dans ce qu'il s'imagine, ou qu'on luy propose.

Monitoribus asper] Il hait ceux qui le reprennent de ses defauts. C'est un effet de sa presomption, & de la bonne opinion qu'il a de luy-mesme.

164 Utilium tardus provisor Les jeunes gens préferent toûjours l'honneste à l'utile, parce qu'ils vivent plus par coûtume que par raisonnement, Or la coûtume porte à l'honneste,& le raisonnement à l'utile.

Prodigus aris ] Les jeunes gens jettent l'argent par les fenestres, parce qu'ils n'en connoissent pas le prix, & qu'ils n'ont jamais éprouvé ce que c'est que la necessité.

sur L'ART POETIQUES 203 165 Sublimis Presomptueux, vain; la chaleur du sang fait en eux ce que

le vin fait dans les yvrognes.

Cupidusque & amata relinquere pernix ] Comme leurs passions sont plus vives & plus aigües que grandes, elles ne sont pas de durée; c'est pourquoy ils sont fort changeans. Aristote dit fort bien qu'il en est de tous leurs desirs, comme de la faim & de la sois des malades.

166 Conversis studiis atas animusque virilis ] Pour trouver justement les mœurs de l'âge viril, il ne faut que prendre le milieu entre les mœurs des jeunes gens & celles des vieillards, en retranchant les excés où tombent les uns & les autres. Car tout ce qu'il y a de bon dans la jeunesse & dans la vieillesse, se trouve & se perfectionne dans l'âge viril; & tout ce qu'il y a de mauvais se corrige en se reduisant à la mediocrité qui en est le veritable caractere.

167 Quarit opes & amicitias Comme l'esprit & le jugement sont alors dans leur sorce, un homme fait se conduit par le raisonnement; c'est pourquoy il travaille à amasser du bien, & à se faire des amis solides.

204 REMARQUES

Inservit honori ] Nous avons dit que les jeunes gens préferent l'honnesse à l'utile. L'homme fait ne tombe point dans cet excés, il a soin de l'un & de l'autre, & tâche d'accorder l'honneur avec l'interest. C'est ce qu'Horace a voulu dire par inservit, qui est un terme qui marque la mediocrité.

168 Commissiffe cavet quod mox mutare laboret ] Comme il corrige par le raisonnement ce que la coûtume a de vicieux, il tâche de prendre des mesures justes pour ne rien faire dont il

puisse se repentir.

169 Multa senem circumveniunt incommoda] Les mœurs de la vieillesse sommoda] Les mœurs de la vieillesse de la jeunesse. Je ne laisseray pas de mettre icy en gros, & sans ordre, ce qu'Aristote en a écrit. Les vieillards sont difficiles, irresolus, malins, soupçonneux, chagrins, avares, timides. Comme ils n'aiment guere, ils ne baissent guere non plus. Ils ont l'ame petite, & sont fort atachez à la vie; ils se plaignent sans cesse; ils préserent l'interest à l'honneur. Ils sont sans honte. Ils ne conçoivent de l'esperance que fort

sur l'Art Poetique. 205 ifficilement; ils parlent beaucoup. Ils int coleres, insensibles aux plaisirs plus ar foiblesse que par vertu: ils donnent ut à leurs maximes particulieres, é ien à l'usage & à la coûtume. Quand 's offencent, c'est toûjours pour nuire: 's sont pitoyables, mais leur compasion vient de leur foiblesse, & non pas leur humanité.

170 Querit, & inventis miser abstiet ac timet uti ] Le vieillard amasse, c n'ose se servir de ce qu'il a anassé; car il sait que le bien est treslecessaire à la vie, & l'experience luy appris qu'il est autant aise à perdre,

ue difficile à acquerir.

171 Vel quod res omnes timide gelileque ministrat ] Une des plus granles incommodités de la vieillesse, c'est ette timidité generale qui se mêle à out ce qu'elle fait, & qui l'empêche le rien entreprendre qu'aprés une ongue & meure deliberation.

172 Dilator] Les vieillards sont irresolus, comme dit Aristote; & de peur de s'engager, ils disent toûours, il faudra voir, cela se pourra

faire.

Spe longus ] Long à concevoir des

206 REMARQUES esperances. Horace explique ainsi le Sú σελπε d'Arittote, qui dit que les vieillards n'esperent que difficilement, à cause de leur timidité naturelle, de leur sang qui est refroidi, & de l'ex. perience qu'ils ont faite que les affaires sont mauvaises, & qu'elles ne reussis sent que difficilement; outre qu'ils sa vent bien qu'il leur reste peu de temps à vivre. Je say bien que Lambin a expliqué spe longus, qui porte loin ses esperances; ce qu'il appuye sur ce qu'. Horace a dit ailleurs, spatio brevispem longam reseces, & spem inchoare longam. Mais ces passages ne font rien à celuy-cy: car il y a bien de la difference entre spes longa & spe longus; & quand mesme il se trouveroit des vieillards qui espereroient des choses fort éloignées, cela ne détruiroit pas ce qu'Horace dit icy en general, car il parle de ce qui arrive ordinairement. Or est-il que les vieillards sont en cela tres-opposés aux jeunes gens: ceux-

cy font toûjours pleins d'esperance, ενέλπιδες, ils en conçoivent sur rien, spe citi, spe prompti. Et les autres sont δυσέλπιδες, spe longi, spe tardi; ils ne conçoivent pas de l'esperance fort ai-

sur L'ART POETIQUE. 207 ément, ils n'esperent que ce qu'ils royent; & c'est pourquoy Aristote a lit qu'ils vivent plus de memoire que l'esperance.

Iners | Paresseux, lent, peu pro-

re à l'action.

Avidusque futuri ] Les vieillards ont d'autant plus attachés à la vie, ju'ils approchent plus de leur fin; comme ceux qui ont perdu presque out leur bien, sont d'autant plus atta-

:hez au peu qui leur reste.

173 Difficilis Difficile, Suonos யிவ்ற ; c'est à dire de mauvaise huneur, qui trouve à redire à tout, ntraitable. Cela vient de ce qu'ils ont esté souvent trompez, & que tout

eur est suspect.

Querulus | μεμιμιοις , οδυρτικός, Les vieillards se plaignent sans cesse, parce qu'ils ont l'ame petite, & qu'ils ont fait une longue épreuve des miseres de cette vie, où ils ont esté humiiez plusieurs fois; & d'ailleurs, comme dit Ciceron, ils croyent toûjours qu'on les méprise & qu'on se moque d'eux, contemni se putant, despici, & illudi.

Laudator temporis actise puero ] Les

vieillards ne s'interessent presque point à l'avenir, parce qu'ils ne l'esperent pas. Ils ne prennent pas non plus beaucoup de part au present, parce qu'ils sont chagrins & foibles: mais ils sont tout entiers dans le passé, dont ils confervent toûjours une idée agreable, parce que c'a esté le temps de leurs plaisirs, & qu'ils ne vivent que de memoire, comme Aristote l'a fort bien dit. Voilà pourquoy ils sont si grands parleurs, & mettent toûjours le passé si fort au dessus du present. Tel est le caractere de Nestor dans le 1. Livre

de l'Iliade.

174 Censor castigatorque minorum or Quoy qu'Aristote n'ait pas exprime précisement ce qu'Horace dit icy, on ne laisse pas de voir qu'il est tiré de se principes. Comme les vieillards on leurs maximes particulieres, & qu'il ne joignent pas dans leurs jugement le raisonnement à l'usage & à la coûtume; ils sont choquez de tout, & les jeunes gens qui, comme on l'a déja dit, suivent plus la coûtume que le raisonnement, leur paroissent sous Voilà pourquoy les vieillards les grondent toûjours, & n'en sont jamais contents.

SUR L'ART POETIQUE. 209 175 Multa ferunt anni venientes Ces années qui viennent & qui s'en retournent, anni venientes & recedentes, ont toûjours esté mal expliquées. Anni venientes sont les années qui viennent jusqu'à la fin de l'âge viril, par exemple, jusqu'à trente-cinq ou quarante ans; les Anciens comptoient. toûjours ces années par addition. Anni recedentes, les années qui s'en retour-nent, font celles qui coulent depuis l'âge viril jusqu'à la mort, & que les Anciens comptoient par soustraction, en ôtant toûjours une année du precedent compte. On peut voir ce qui a esté remarqué sur ce vers, & illi quos tibi dempserit, apponet annos, de l'Ode v. du Livre i i. J'ay voulu conserver la mesme idée dans la traduction, parce qu'elle est fort belle; & quoique nous ne comptions pas les années comme les Anciens, nous ne laissons pas de l'entendre. Nous avons mesme une façon de parler qui revient assez à la leur, & qui paroist en avoir esté tirée : car nous disons d'une personne qui commence à entrer dans l'âge, qu'elle est sur son retour.

176 Ne forte seniles mandentur ju-Tome X. 210 REMARQUES

veni partes ] Afin de ne pas donner : un jeune homme le caractere d'ur vieillard, & à un enfant celuy d'ur homme fait, il faut étudier fans cesse les mœurs & les passions qui suiven chaque âge, & tout ce qui leur ef

propre.

178 Semper in adjunctis avoque mo rabinur ap:is ] Nous nous attacheron toûjours aux choses qui sont jointes: l'âge, & à celles qui luy sont propres Horace explique icy ce beau precept d'Aristote, qui dit: Xpn 3 2 cm 70 में जिस्ताप, बेले दिन पहींप में पर्व बर्गबर्शिक्टरिंग, में पर्व है। सर्व: Dans les mœurs il faut toûjours cherche ou la necessité, ou la vrai-semblance. L necessité, c'est ce qu'Horace appell adjuncta avo, tout ce qui suit l'âge ne cessairement; & la vrai-semblance c'est ce qu'il appelle apra avo, c'est dire tout ce qui luy est propre, & qu'on peut luy donner vrai-sembla blement. On verra là les Remarques

179 Aut agitur res in scenis, aut ac ta refertur] Le Poëme Dramatiqu se passe en representation & en recit Par la representation, on met sur la scene tout ce qui doit estre exposé aux yeux du spectateur; & par le reci on l'informe de tout ce qu'il ne doit pas voir : car dans tous les sujets il y a des endroits qui ne peuvent & qui ne doivent pas mesme estre vûs. Il en est de mesme dans le Poëme Epique.

180 Segnius irritant animos II est certain que ce qu'on voit touche beaucoup plus que ce qu'on ne fait qu'entendre: & d'un autre costé il est vray aussi que les yeux sont plus incredules que les oreilles, & plus difficiles à persuader. Voilà pourquoy un Poëte a besoin de beaucoup de jugement & d'adresse, pour ne pas laisser derriere le theatre les incidens qui pourroient toucher le spectateur, s'il les étaloit sur la scene, & pour ne pas y étaler ceux qui ne pourroient que le rebuter par leur peu de vrai-semblance, ou le choquer par leur atrocité.

181 Oculis fidelibus ] Les yeux fideles, c'est à dire dont le témoignage est crû; ou qui representent les objets tels qu'ils les voyent. Comme on appelle un miroir fidele qui rend l'objet comme il le reçoit, & tel qu'il est.

comme il le reçoit, & tel qu'il est.

182 Et qua ipse sibi tradit spectator Cette expression est heureuse.

Dans la representation, le spectateur

apprend par luy-mesme ce qui se passe, il y assiste, & il peut s'en former telle idée qu'il veut : au lieu que dans le recit il ne l'apprend que par l'entremise d'un tiers, & il ne peut s'en former d'autre idée que celle qu'il plaiss à ce tiers de luy en donner.

Non tamen intus digna geri ] Quelque avantage qu'ait un Poëte à étaler ses incidens aux yeux du spectateur, il doit éviter avec beaucoup de soin de luy faire voir ceux qui seroient ou incroyables, ou atroces: car cela auroit un succés tout contraire à celuy

qu'il esperoit.

d'un Acteur present. Et Horace dit facundia, parce que ce recit doit estre pompeux & pathetique; comme est dans l'Edipe de Sophocle le recit qu'on vient faire de la mort de Jocaste, & de l'action d'Edipe qui s'est crevé les yeux.

185 Nec pueros coram populo Medea trucidet ] De la maniere dont Horace s'exprime, on a voulu en inferer qu'il ne condamne pas tous les meurtres dont on ensanglante la scene; mais seulement les meurtres atroces &

sur L'ART POETIQUE. 212 odieux, comme celuy d'une mere qui tuë ses enfans, & celuy d'un oncle qui fait bouillir ses neveux pour les faire manger à son frere. On a voulu mesme prouver qu'on pouvoit étaler des meurtres sur le theatre avec succés, puisque cela a esté heureusement pratiqué par les trois plus excellens Poëtes Tragiques. Eschyle, dit-on, fait tuer sur le theatre Agamemnon par les mains de Clytemnestre; il y fait mourir Promethée d'un coup de tonnerre, & massacrer Clytemnestre en public, dans ses Cœphores. Sophocle a eu la mesme conduite dans son Electre, où Oreste tuë sa mere aux yeux des spectateurs. Dans Euripide, Alceste vient mourir sur le theatre, & l'Heroïne des Heraclides, la Princesse Macarie, se tuë de mesme en public. Mais si les scenes sanglantes ne font fondées que sur ces autorités, il fera bien mal-aisé d'en établir & d'en excuser l'usage : car il n'y a rien de plus faux que toutes ces allegations. Agamemnon n'est point assassiné sur le theatre dans Eschyle, puisqu'il crie qu'on l'assassine dans le Palais, & que le Chœur qui entend ces cris, demande

REMARQUES d'abord qui c'est qu'on tuë; & ensuite ayant connu la voix du Roy, il se met en état d'entrer pour le secourir. Promethée n'y est pas tué non plus d'un coup de foudre : car il dit luy-mesme que Jupiter a beau faire, qu'il n'est pas en son pouvoir de le tuer : il est enlevé par un orage qui finit la Piece. Je m'étonne que Scaliger s'y soit trom-pé: comment cela s'accorderoit-il avec la loilange que les Anciens ont donnée à Eschyle, d'avoir le premier éloigné des yeux des spectateurs les meurtres & les choses atroces? Et il est si peu vray que Clytemnestre soit tuée en public dans les Cœphores, qu'au contraire Oreste luy dit : Suivez moy, je veux vous immoler prés du corps d'Egysthe. Sophocle n'a pas esté moins fage dans fon Electre, où Oreste tuë sa mere dans le Palais; comme cela paroist manifestement par tout ce que dit Electre, quand elle voit revenir fur la scene ses liberateurs les mains fanglantes. Pour Euripide, il est certain qu'il fait mourir Alceste sur le

theatre; mais sa mort ne peut pas estre citée pour un exemple qui autorise les scenes sanglantes: car elle se consume sur L'Art Poetique. 215 peu à peu, comme le Poëte a eu soin d'en avertir, en faisant dire par la Suivante d'Alceste, que cette Princesse s'affoiblit & se consume peu à peu par sa maladie:

— φ είνει η δια μαραίνεται νόζω. & quand mesme elle se seroit blessee derriere le theatre, ce qui n'est pas; & qu'elle viendroit expirer aux yeux des spectateurs; on n'en pourroit jamais tirer cette consequence, qu'il est permis d'introduire des Acteurs qui le tuënt sur le theatre; ils y meurent, mais ils ne s'y tuënt pas. Puis qu'on voit donc que la pratique des trois Tragiques Grecs est entierement contraire à ce qu'on avoit voulu établir, ne peut-on pas conclure de là que toutes sortes de meurtres sur la scene sont illicites & odieux? Mais, dira t-on, il est au moins certain qu'Ajax se tuë fur le theatre dans la premiere Tra-gedie de Sophocle. Je répons qu'on s'est trompé sur ce meurtre d'Ajax, & qu'on n'a pas connu une des grandes beautés de cette Piece, parce qu'on n'a pas pris garde d'attez pres à la merveilleuse adresse du Poete, qui a mis à l'extremite de la scene un

bois pour y faire tuer Ajax, sans l'exposer en cet état aux yeux des spectateurs qui l'entendent sans le voir, comme je le prouveray plus au long dans mes Remarques sur ce Poëte. Il est inutile de dire qu'Horace ne parle que des meurtres odieux : car il met la Medée & l'Atrée pour toutes fortes de sujets de Tragedie. En un mot je dis que les meurtres sur la scene ne peuvent estre approuvés, de quelque nature qu'ils soient, & qu'ils ont esté introduits par de méchans Poëtes, qui n'ayant pas la force de toucher par de simples recits, ont eu recours à ces tristes spectacles, qui ont en effet rendu leurs Pieces plus pitoyables qu'ils ne pensoient.

Coram populo Medea ] La Medée est un fort beau sujet de Tragedie, & il n'est pas vray que l'antiquité l'ait condamné. Horace ne le désend pas non plus, il désend seulement qu'elle tuë ses enfans en public. Seneque n'a pas laissé de violer ce precepte dans sa Medée; mais un bon Poète n'aura

garde de l'imiter.

186 Aut humana palam coquat nefarius Atreus ] On sait le sujet de cette

Piece

Piece. Je croy que Sophocle l'avoit traité. Accius le mit ensuite fur le theatre de Rome; & il évita fort sagement ce qu'Horace défend icy: car on n'apprend l'action atroce d'Atrée que par le recit.

- concoguit partem vapore flammeo, Tribuit verubus lacerta in focos.

187 Aut in avem Progne ] Aprés avoir parlé des meurtres dans les deux vers precedens, il parle dans celuy cy le tous les autres incidens, qui seroient uffi ridicules sur la scene, qu'ils sont greables dans la fable, comme toutes es metamorphoses. Par exemple, cele de Progné en Hyrondelle, celle de Philomele en Rossignol, celle de Cadnus & d'Hermione en serpens, &c. In Poëte qui feroit le Terée & le ladmus, seroit sifflé, s'il n'éloignoit e la vuë des spectateurs des changenens si incroyables, & qui ne sont apportables que dans la narration. Pest pourquoy le Poëme Epique les coit avec fuccés : car dans Homere n raconté la metamorphose du vaisau d'Ulysse en une pierre; & dans irgile, celle des vaisseaux d'Enée en itant de Nymphes.

Tome X.

189 Neve minor neu sit quinto productior actu] Asconius Pedianus a dit comme Horace sur ce passage de la Iv. Verr. in quarto actu improbi atis. Fabula, sive tragica, sive comica, quinque actus habere debet. Toute Piece de theatre, soit tragique, soit comique, doit avoir cing actes. Il seroit difficile de dire si Asconius a suivi Horace, ou si Horace n'a parlé qu'aprés Asconius Mais ce precepte est fondé sur la pratique constante de tous les Poëtes an ciens, qui ont divisé leurs Pieces er cinq Parties, que les Latins ont appelle Actes. Aristote n'a rien dit de cette division, mais on ne laisse pas de l'in ferer de ses maximes. Ce grand Cri tique dit dans sa Poëtique, que le Poëtes doivent donner à leur suje une étendue qui ne soit pas arbitraire mais certaine. De plus, ajoûte ce Phi losophe, tout ce qu'il y a de beau par mi les animaux & parmi les autre estres, s'il est composé de parties, doi avoir non seulement un ordre, mai encore une grandeur juste & raison nable: car le beau confifte dans l'or dre & dans la grandeur : c'est pour quoy rien de petit ne peut estre bear

sur L'ART POETIQUE. 219 parce que la vuë se confond dans un objet qu'on voit dans un moment presque insensible. Rien de trop grand ne peut estre beau non plus, parce qu'on ne le voit pas d'un coup d'œil, x qu'en voyant ses parties successivenent l'une aprés l'autre, le spectateur perd l'idée du tout, comme s'il voyoit in animal de dix mille stades. Ainsi lonc comme tous les animaux & tous es autres estres doivent avoir une étenluë que l'œil puisse comprendre & nesurer aisément & tout d'un coup, e mesme il faut que les sujets des Pieces Dramatiques ayent une étenuë que la memoire puisse embrasser x retenir sans peine. Voilà quelle est a doctrine d'Aristote, d'où il resulte nanifestement, que si les Pieces de cinq letes ont leur juste grandeur, celles e trois sont defectueuses & condamables: & au contraire, que si cette iste grandeur se trouve dans cellesy, celles de cinq Actes sont aussi nonstrueuses & aussi insoûtenables ue si elles estoient de sept. Sur cela n'est pas difficile de voir que la queson ne peut estre décidée qu'en faveur u precepte d'Horace. Les Pieces en

Ti

trois Actes ont le defaut qu'Aristote trouve dans les petits objets, la vuë s'y confond, & elles sont ou dénuées ou accablées d'incidens. Les Pieces en six ou en sept Actes auroient le defaut des grands corps, le spectateur perdroit l'idée du tout, à cause de son excessive grandeur. Le juste milieu se trouve donc dans les cinq Actes, car ils donnent lieu à la varieté d'incidens necessaires pour les passions, & ils ont les qualités qu'Aristote demande dans les sujets bien composés. J'ay voulu rechercher ce qui avoit pû donner l'idée de ces Pieces en trois Actes & aprés un assez long examen, j'ay trouvé que si les Italiens ne sont par les seuls auteurs de ce desordre; &1 l'on a cherché quelque autorité pour faire au theatre un si grand change ment, on pourroit bien l'avoir tiré de ce passage mal entendu de la Poë tique d'Aristote, qui dit, qu'un tou parfait est ce qui a un commencement, un milieu, & une fin: car sur cela on aura crû que pour attraper la perfection il suffisoit de donner trois Actes aux Pieces de theatre. Quoy qu'il en soit si l'on ne veut pas entierement ban

sur L'ART POETIQUE. 221 nir les Pieces de trois Actes, on ne doit fouffrir cette composition vicieuse que dans les farces, qui tiennent lieu des Satires & des Exodia des Anciens, & qui peuvent estre d'un seul Acte, comme estoient ces Satires: car il faut bien que nous puissions faire encore aujourd'huy les mesines plaintes qu'Horace faisoit de son temps: hodieque manent vestigia ruris. Nous voyons durer encore les marques de l'ancienne rusticité. Il est si vray que les cinq Actes sont essentiels & necessaires au Poëme Dramatique parfait & achevé, qu'on ne trouvera jamais que les Anciens ayent violé cette regle. Jusques-là mesme qu'Euripide dans son Cyclope, qui est une Tragedie Satyrique, & une espece de Pattorae, & où par consequent il semble qu'il auroit pû se donner plus de liberté que dans une veritable Tragedie, a partagé son sujet en cinq Actes pien distincts & bien marquez, quoique sa Piece n'ait que huit cens vers; e qui est tres-remarquable. C'est sur cette coûtume si bien établie, que Marc Antonin a fait ce raisonnement qui prouve d'une maniere tres - solide ce

T iij

que j'ay avancé. Il compare la vie à une Piece de Theatre; & il veut confoler un homme qui meurt fort jeune, & qui luy répond: Mais je n'ay pas encore achevé les cinq Actes, je n'en ay joué que trois. C'est bien dit, replique ce sage Empereur, tu en as joue trois. Or dans la vie trois actes font une Piece complete. Il oppose manifestement la durée de la vie à l'étenduë d'une Piece de Theatre. Celle-cy n'est juste & parfaite que quand les cinq Actes sont accomplis, au lieu que l'autre fait toûjours une Piece entiere, quelque courte qu'elle soit, & en quelque endroit qu'elle finisse. Je say bien que Monfieur Racine vient de donner une Tragedie en trois Actes. Aprés les belles Pieces dont il a enrichi nostre Theatre, on ne luy reprochera pas apparemment d'avoir ignoré les regles de cet Art. Mais je dis qu'il n'a pas pretendu faire une Piece entierement reguliere, qu'il n'a pas voulu s'éloigner de son sujet, qui dans sa simplicité ne pouvoit pas aisément fournir cinq Actes; & qu'il a bien plus songé à conserver dans ses vers la sainteté & la majesté de l'original, qu'à sur L'ART POETIQUE. 223 multiplier les incidens de son sujet, pour luy donner une juste étenduë.

191 Nec Deus intersit nisi dignus vindice nodus inciderit ] On reprochoit anciennement aux Poëtes Tragiques, que quand ils ne pouvoient bien dénouer leurs sujets, ils avoient recours à une Divinité qui venoit dans une machine, & qui délioit ce qui estoit trop embarassé. Horace condamne icy cet usage aprés Aristote, qui ayant dit que dans la constitution d'un sujet il saut garder si bien ou la necessité, ou la vrai semblance, qu'un incident naisse de l'autre par l'une de ces deux raisons, ajoûte qu'il est évident par là que le dénouement d'un sujet doit naistre du sujet mesme; & qu'on ne doit pas avoir recours à une machine, comme a fait Euripide dans sa Medée. Aristote n'exclut pas absolument par là les machines, comme l'a crû un fort savant homme; mais seulement celles qui ne naissent pas du sujet, ou necessairement, ou vraisemblablement; & c'est là le veritable sentiment d'Horace, quand il dit qu'on ne doit employer les machines que quand le nœud merite qu'un Dieu

T iiij

vienne le délier: car il est impossible de faire & d'imaginer un nœud de cette maniere, sans que le dénouement fait par la machine, naisse du sujet, ou selon la vrai-semblance, ou selon la necessité. Voilà pourquoy aussi la machine de la Medée d'Euripide est condamnable, comme on le verra dans mes Remarques sur cet endroit de la

Poëtique Greque.

Dignus vindice nodus Cette expreffion est heureuse, elle est prise du
Droit Romain, qui appelle vindicem
un homme qui met un esclave en liberté. Ainsi Horace regarde une Piece embarrassée, & dont le Poëte n'a
ni l'invention ni l'adresse de dénoüer
naturellement le nœud; il la regarde,
dis-je, comme une Esclave qui a befoin qu'un Dieu vienne pour la dégager, & pour luy rendre la liberté qu'elle a perduë.

192 Nec quarta loqui persona laboret] Les anciens Poëtes Tragiques ne mettent ordinairement que deux Acteurs qui parlent dans une scene; on en voit rarement trois; & il n'arrive presque jamais qu'il y en ait quatre. C'est pourquoy Diomede a écrit, in

sur L'ART POETIQUE. 225 Graco dramate ferè tres persona sola agunt. Dans les Pieces Greques il n'y a presque jamais que trois Acteurs qui parlent ensemble dans une mesme scene. Cependant comme cela arrive quelquefois, & que mesme il y a des occasions où quatre Interlocuteurs sont non seulement necessaires, mais donnent encore de la beauté & de la majesté à une scene, Monsieur d'Aubignac a pretendu qu'Horace ne condamne pas cet usage absolument, & que ce precepte, nec quarta loqui per-fona laboret, ne signifie pas, qu'un quatriéme personnage ne se meste, ne prenne pas la peine de parler; mais, qu'un quatrième personnage ne s'efforce pas de parler, c'est à dire, qu'il ne parle point du tout, s'il ne peut le faire naturellement, & sans causer de la confusion & du desordre. Le texte peut fort bien souffrir ce sens-là, & nos Poëtes Tragiques ne se sont pas contentez de faire parler quatre Acteurs dans une même scene, ils en ont ajoûté un cinquiéme, & ils l'ont fait avec succés. Scaliger mesme a écrit dans son 111. Livre de la Poëtique : Quatuor etiam in eadem scena loqui, nulla religio est.

vel animadvertas quum excitat in Ranis Aristophanes cadaver, & facit loqui; Quot persona subinde in fine Pluti? quot in avibus? etiam Mercurius ipse. item in aliis. On ne fait point scrupule de faire parler quatre personnes dans une mesme scene, comme on peut le remarquer dans Aristophane, lorique dans ses grenouilles il ressuscite & fait parler des Morts. Combien de personnages n'introduit-il pas dans la fin de Plutus, & dans les oyseaux? jusqu'à Mercure mesme. & ainsi des autres. Mais ce passage ne vuide pas la difficulté: car Horace parle de la Tragedie, & non pas de la Comedie, où personne ne doute qu'on n'ait beaucoup plus de liberté. Il y a bien de l'apparence que le precepte d'Horace est simple & sans restriction; il afait assurément sa regle sur la pratique la plus ordinaire des Grecs, & sur ce qui luy paroissoit le plus commode, le plus naturel & le plus seur. On verra dans la Poëtique d'Aristote de quelle maniere les personnages ont esté jettez peu à peu dans la Tragedie.

193 Actoris partes Chorus officiumque virile defendat ] Le Chœur estoit

SUR L'ART POETIQUE. 227 une troupe d'Acteurs, qui tenoit la place de ceux qui devoient ou vraisemblablement ou necessairement être presens à l'action qu'on representoit, & qui y estoient interessez. C'estoit ce qui fondoit toute la vrai-semblance du Poëme Dramatique. On peut dire mesme que depuis que ce Poeme a perdu ses Chœurs, il a perdu pour le moins la moitié de sa vrai-semblance, & fon plus grand ornement; & que nostre Tragedie, sur tout, n'est plus que l'ombre de la Tragedie ancienne. Le Chœur avoit deux fonctions, car dans le cours des Actes il devoit se mêler dans l'action, & faire un personnage, le Coryphée parlant seul pour tout le Chœur. Et aprés chaque Acte tout le Chœur devoit marquer l'intervalle par ses chants. Horace donne icy deux preceptes pour ces deux égards. Le premier est contenu dans ce vers .

Actoris partes Chorus officiumque vi-

ri'e defendat:

Que le Chœur joue le rolle d'un Acteur, & fasse les fonctions d'un seul personnage. Car c'est ce que signifie icy officium virile. Turnebe & Heinsius se sont

trompez quand ils ont pris virile pour un adverbe, pour viriliter, de tout son pouvoir. Cet adverbe ne peut avoir icy de lieu. Horace ne fait que traduire ou expliquer ce passage de la Poëtique d'Aristote, qui dit : 2) 701 20 हुंग है हंग्य रिंग फिल्मियिंग की फिल्म् गर्मी, n' moeior Et 78 o'ns. Il faut que le Chœur joue le rolle d'un Acteur, qu'il soit un des personnages de la Piece, & qu'il fasse partie du tout. En effet, puisque le Chœur representoit des gens qui étoient interessez à l'action, il falloit bien necessairement qu'il parlast dans les Actes: car autrement comment auroit-il fait une partie du tout? Car, afin qu'on ne s'y trompe pas, ce qu'-Aristote appelle icy le tout, ne regarde que l'action, que le sujet, qui à certains égards est toûjours indépendant des chants qui marquent les intervalles des Actes.

194 Neu quid medios intercinat actus quod non proposito conducat] Horace ne parle point icy de ce que le Chœur disoit au milieu dans le cours des Actes: car alors il devenoit un des Acteurs, & il parloit & ne chantoit point; mais il parle de ce que le Chœur chan-

sur L'ART POETIQUE. 220 toit dans les intermedes entre les Actes, pour marquer les intervalles. Il veut donc que ce chant convienne au sujet, qu'il en soit tiré, & qu'il concoure à son avancement ; ce qu'Aristote appelle Cunazuriceas, ensuite de l'endroit que je viens de citer, où il ajoûte qu'il faut imiter en cela Sophocle, & non pas Euripide; & que ceux qui font autrement, ¿µ60x1412 & docor, inserta canunt, chantent des chansons inserées, qui conviendroient tout de même à une autre Tragedie. On verra là les Remarques, où j'examineray ce que Scaliger à dit dans sa Poëtique: neque id negligendum, ut chori materia semper ducatur ex idea argumenti vel totius fabula, vel prasentis fortuna, loci, persona & ejusmodi, id quod optime ab Euripide servatum, à Sophocle neglectum est. Il faut faire en sorte que la matiere du Chœur soit tirée du sujet de la Piece, ou de toute la fable, d'où ce sujet a esté tiré, ou qu'elle convienne à l'état present des choses, aux lieux, ou aux personnes, ce qui a esté heureusement pratique par Euripide, & negligé par Sophocle.

196 Ille bonis faveatque Dans ces

six vers Horace enseigne tout ce qui faisoit la matiere des Chœurs, & leur principal employ. Scaliger en a oublié beaucoup quand il a écrit: Erat autem multiplex officium Chori: interdum consolatur, aliquando luget simul: reprehendit, prasagit, admiratur, judicat, admonet, discit ut doceat, eligit, sperat, dubitat, & c. Le Chœur savorisoit toûjours les gens de bien; & de la maniere dont il parloit, on peut dire que le Theatre estoit alors une échole où l'on apprenoit mieux que dans les Temples la justice & la pieté.

Et consilietur amicis ] Qu'il donne des conseils à ses amis. C'estoit bien une des fonctions du Chœur; mais je doute qu'il y ait des exemples de consiliari, pour dire, donner conseil; je n'en ay jamais vû, & jusqu'à ce qu'on m'en montre quelqu'un, j'aime mieux lire, & concilietur amicis, qu'il s'unisse avec ses amis, qu'il soû-

tienne leurs interests.

197 Et regat iraios ] Comme dans PEdipe le Chœur veut moderer la colere de ce Prince contre Tiresias, & celle de Tiresias contre ce Prince.

Et amet peccare timentes ] Le Chœur

sur l'Art Poetique. 231 estoit si religieux, qu'il se declaroit toûjours pour les innocens contre ceux qui avoient commis des crimes. Dans l'Edipe, le Chœur qui chante aprés le trossième Acte, dit: Queles Dieux me donnent d'heureuses destinées pendant que je conserveray la sainteté dans mes paroles & dans mes actions, selon les regles qui nous ont esté prescrites par les loix qui sont descendues du ciel, & dont l'Olympe seul est le pere.

198 Ille dapes laudet mensa brevis]
Il y a des occasions où le Chœur d'une Tragedie peut fort bien louer la sobrieté, qui est une des principales

vertus morales.

199 Ille salubrem justitiam, legesque ] Le Chœur de l'Edipe fournit des exemples merveilleux de ce qu'-Horace dit icy, comme dans celuy qui commence: La violence est la mere de l'injustice; la violence, quand elle a entasse crime sur crime, degenere ensinen une fatale necessité, &c. Et ailleurs quand il dit: Il y a dans les Loix un Dieu puissant qui triomphe de nostre injustice, & qui ne vieillit jamais.

Et apertis otia portis ] Comme dans ce beau Chœur d'Euripide, qui en

s'adressant à la Paix, luy dit: Reyne des Richesses, heureuse Paix, la plus belle des Deusses, que j'ay d'impatience de vous voir, & que vous vous faites long-temps attendre! Je crains que la vieillesse ne vienne m'accabler avant que je puisse voir vostre beauté, si pleine de graces, vos dances, vos chants, vos couronnes & vos festins. L'original est charmant par sa simplité, par son élegance, & par son harmonie; & je ne saurois m'empêcher de le rapporter en saveur de ceux qui le peuvent lire.

Ειρίων βαθύπλετε
Καὶ καλλίτα μακά εφν θεών,
Ζῦλός μοι σέθεν, ώς χρονίζεις.
Δέθοικα, θὲ μιλ πρὶν πόνοις
Υπραάλη με γηθας
Πειν σάν χαείεωταν περίδειν ώξαν,
Καὶ καλλιχόροις ἀσιθάς,
Φιλοςεφαίνες τ΄ κώμες.

qualité la plus essentielle au Chœur, que la fidelité & le secret; sans elle toute la vrai semblance est perduë, & le Poëme entierement détruit; mais cette qualité dépend de l'adresse du Poëte, qui doit choisir son chœur de maniere

SUR L'ART POETIQUE. 222 niere que son propre interest l'engage à cacher ce qu'on luy a confié, & qu'en le cachant il ne fasse rien contre son devoir. Euripide a fait sur cela dans sa Medée une faute qui me paroist inexcusable. Medée est étrangere à Corinthe, elle complote de faire mourir sa rivale, fille du Roy de Corinthe, & le Roy mesme, & de tuer ensuite ses propres enfans; & elle communique ce dessein au Chœur, qui est composé de femmes Corinthien. nes, & par consequent sujetes de Créon. D'où vient que ce Chœur est fidele à une Etrangere contre son Prince? Le Chœur, dit-on, doit estre sidele: ouy il le doit estre, mais c'est au Poëte à faire en sorte qu'il le puisle estre sans violer ni les loix de la Nature, ni celles de Dieu. Medée a beau appeller ces femmes ses amies, & les conjurer de ne rien dire de ce qu'elles ont entendu; cette fidelité en cette occasion est vicieuse & criminelle, & ces femmes devoient s'enfuir avec Medée dans le mesme char, pour évier la punition qui leur estoit duë. Le Scholiaste Grec, qui avoit bien senti cette faute, a voulu l'excuser en di-Tome X.

fant qu'il ne faut pas s'étonner si ces femmes Corinthiennes, au lieu de prendre les interests de Creon, gardent le secret à Medée; car estant libres, elles se declarent pour la justice, comme c'est la coûtume du Chœur. Mais cette excuse est ridicule & impie. Ce mesme Euripide, qui a fait ce Chœur de Corinthiennes 6 fidele, lorsqu'il ne devoit pas l'estre, fait dans l'Ion que le Chœur des Suivantes de Creuse manque de fidelité à Xuthus, & revele à sa Maistresse le fecret de son mari, quoiqu'il leur euss ordonné de le taire, & qu'il les euss menacées de les faire toutes mourir fi elles ne le gardoient. Si c'est un de faut, il auroit esté fort aisé au Poët de l'éviter, & de conduire autremen sa Piece: mais peut-estre n'en est-ci pas un. Ces Suivantes ne devoient elles pas estre plus affectionnées pou Creuse que pour Xuthus? La regl d'Horace n'est pas si generale qu'ell ne puisse avoir quelque exception D'ailleurs peut on faire un si grand crime à un Poëte, de n'avoir pas fai en forte qu'une troupe de femmes gar de un secret. Je pardonne bien moin

sur L'Art Poetique. 235 à Euripide la perfidie qu'il fait commettre à Iphigenie dans la Tauride. Cette Princesse prie le Chœur, qui est composé de femmes Greques, de ne dire à personne le complot qu'elle a fait d'emporter la statue de Diane, & leur promet de les emmener avec elle. Ces semmes luy sont sideles, mais elle s'enfuit seule avec Oreste, & les abandonne aux sureurs de Thoas, qui n'auroit pas manqué de les punir toutes, si Minerve ne sust venue les delivrer.

201 Ut redeat miseris, abeat fortuna superbis] C'est une suite necessaire dessentimens pieux & justes que le Chœur doit toûjours avoir. Dans l'Electre de Sophocle, le Chœur dit à cette Princesse: Puissiez-vous estre bien-tost autant au dessius de vos ennemis que vous estes presentement au defous d'eux, &c.

202 Tibia non ut nunc, Orichalco vincta] Les dix-huit vers fuivans sont fort obscurs, & il est assez disficile de bien entendre ce qu'Horace a voulu dire. Aprés avoir parlé du Chœur de la Tragedie, il explique les changemens qui luy sont arrivés & pour la

V ij

Musique & pour les vers. Et afin de le faire mieux comprendre, il se sert d'un exemple fort juste, & qui pouvoit mieux que tout autre donner une idée nette & distincte de ces changemens. Car il dit que comme les Chœurs des Pieces Romaines, qui estoient d'abord fort simples, & où l'on n'employoit qu'une flûte fort petite & fans aucun ornement, changerent de ton, lorsque le peuple Romain de-vint plus puissant & plus riche, les richesses & le luxe ayant apporté aux vers & à la Musique le mesme changement qu'aux mœurs ; la mesme chose arriva aux Chœurs de la Tragedie Greque, leur Musique, qui étoit d'abord aussi simple que les vers, devint peu à peu plus harmonieuse & plus forte, & on accommoda à cette Musique la mesure des vers, où l'on imita bien-tost la grandeur & la ma-jesté des Oracles. Voilà assurément le sens de ces dix-huit vers, il ne faut que les expliquer en détail, afin que le Lecteur n'y puisse plus trouver aucune difficulté.

Orichalco vineta ] L'Orichalque, elzannos ou ogenzannos, est une espece

SUR L'ART POETIQUE. 227 le cuivre de montagne, comme son nom mesme le témoigne; c'est ce que nous appellons aujourd'huy du eton. Il estoit si estimé parmi les An-ziens, qu'on l'a préferé long-temps à 'or mesme. Pline dans le second Chapitre du Livre XXXIV. Orisbalco quod racipuam bonitatem admirationemque tiu obtinuit. Ceux qui ont cru que l'oichalque estoit un métal naturel, noitié or & moitié cuivre, ne se sont pas fouvenus de la Remarque d'Arifote, qui assure que la Nature ne produit point de cette sorte de métal. On peut voir les Remarques sur Festus.

Tubaque amula ] Peu à peu on voit porté la flûte à un poinct qu'elle égaloit la trompete; & c'est pourquoy aussi on l'employoit à la Musique des Chœurs des Tragedies.

203 Sed tenuis simplexque ] Tenuis est opposé à tuba amula; simplex l'est

orichalco vincta.

Foramine pauco adspirare choris erat utilis ] Ayant peu de trous, elle étoit propre pour les Chœurs de la Tragedie, qui ne demandoient pas une Musique si éclatante. Le vieux Commen-

tateur cite icy le témoignage de Varron, qui dans le troisième Livre de la Langue Latine, qui s'est perdu, disoit qu'il avoit vû dans le Temple de Marsyas une de ces slûtes anciennes qui n'avoit que quatre trous.

donne deux raisons pour faire voir qu' une petite flûte suffisoit pour les Chœurs: La premiere, que la Mussique de ces Chœurs devoit estre douce, & nullement éclatante ni emportée: car des tons si élevés ne convenoient point aux sentimens que les Chœurs devoient témoigner, qui étoient des sentimens de pitié ou de tendresse, &c. Et l'autre, que les Theatres estoient encore fort petits & peu frequentés.

206 Quo sanè populus numerabilis ut pote parvus C'est une chose asser remarquable, qu'Horace loue icy les premiers Romains, de ce qu'ils ne frequentoient pas beaucoup les theatres; & ce passage merite d'estre examiné. Il donne quatre raisons de ce peu d'empressement qu'ils avoient pour les spectacles: la premiere, que le peuple Romain estoit encore alors

sur L'ART POETIQUE. 239 n petit nombre : la seconde, qu'il stoit sage : la troisséme, qu'il estoit naîte, c'est à dire pieux : & la qua-rième, qu'il estoit modeste. Mais Monsieur le Fevre a pretendu que la premiere ruinoit toutes les autres : car i les theatres n'estoient vuides que parce que le peuple estoit encore petit, on ne peut plus attribuer ce-a ni à leur pieté, ni à leur sagesse. Voilà pourquoy il a corrigé pareus, nénager, au lieu de pareus, petit. Je voudrois que Monsieur le Fevre n'eust pas fait cette correction, qui ne répond pas à la finesse de sa critique. Il ne faut rien changer à ce passage, comme la suite le prouve manifestement. Horace oppose parvus à agros extendere, & à latior murus, comme il oppose les trois autres epithetes, sage, pieux, & modeste, à vinoque diurno placari genius, & c. à la dissolution qui regna bien tost aprés dans les jours de seste. D'ailleurs le mot parcus, ménager, que Monsieur le Fevre vouloit substituer, ne peut venir icy en aucune façon : car le peuple ne payoit rien pour voir les Pieces de theatre, c'estoit un divertissement

240 REMARQUES que les Magistrats luy donnoient.

208 Postquam cæpit agros extendere victor ] Quand le peuple commença à s'agranuir, & que ses victoires l'obligerent à étendre l'enceinte de ses murs, pour y recevoir les peuples qu'il avoit soumis; alors le luxe & la richeste changerent les vers & la Musique des Chœurs, qui ne furent plus simples comme ils estoient auparavant C'est le propre de la prosperité de corrompre les mœurs & les plaisirs, en banissant de par tout la simplicité

209 Vinoque diurno placari Geniu festis impune diebus ] Mot à mot, & qu'on commença à appaiser son Geniu les jours de feste en beuvant impunément en plein jour. Il n'estoit pas permis aux premiers Romains de faire la débauche en plein jour, non pas mesme les jours de feste. Appaiser son Genie, est une expression heureuse, pour dire se contenter, se donner du plaisir, faire grand'chere, & se délasser des fatigues des jours precedens.

211 Accessit numerisque, modisque licentia major ] On ne garda plus aucun ménagement, & l'on se donna une entiere liberté de changer les vers

sur L'Art Poetique. 241 & la Musique, en prenant un ton plus

élevé & plus varié.

212 Indoctus quid enim saperet ] Ce jugement d'Horace me paroist tresremarquable. Il attribue la varieté & la lasciveté, qu'on avoit ajoûtée à la Poësie & à la Musique, il l'attribuë, dis je. à l'ignorance, à l'oisiveté, à la grossiereté & à la turpitude des Villageois que les Romains avoient reçus dans leur Corps. Socrate & Platon en auroient jugé comme Horace, car ils ont fait voir que cette Musique, variée & lascive, vient toûjours de l'ignorance de l'esprit, & de la corruption du cœur, & entraîne aprés elle toutes sortes de desordres. On s'estoit fort trompé à ce passage.

Liberque laborum J Oisif, reposé,

aprés ses vandanges & sa moisson.

La grossiereté & la débauche de ces Villageois l'emporta sur l'honnesteté & sur la severité des Romains. On en cherchera des raisons physiques. L'experience a déja fait voir que cela n'arrive jamais autrement.

214 Sic prisca motumque & luxuriam addidit arti] Et de cette maniere

Tome X.

le joueur de flûte ajoûta le mouvement & la lasciveté à son art ancien, qui estoit auparavant chaste & severe. Motus répond à numeris du vers 211. & luxuria répond à modis. Pline a opposé, comme Horace, à la simplicité de la Musique ancienne, la varieté & la lasciveté de la nouvelle. Cum adhuc simplici Musica uterentur, pendant qu'ils se servoient d'une Musique simple, dit-il: Et ensuite, postquam varietas accessit, & cantus quoque luxuria: mais aprés, qu'on y eut ajoûté la varieté & la lasciveté du chant. Ce qui est pris du quatriéme Livre de l'Histoire des Plantes de Theophraste, qui dit, amasus auxer, jouer de la flûte sans fard; ce que Pline appelle simplici Musica uti, se servir d'une Musique simple; & aux siv w maquare, jouer de la flûte avec fard : ce que Pline dit, varietatem & cantûs luxuriam adhibere, ajoûter la varieté & la lasciveté du chant. Platon a tout compris fous ce mot mornia, varieté: axonaciav n minihia evétintes, la varieté de la Musique a produit l'intemperance.

215 Traxitque vagus per pulpita veftem ] Cette mollesse & cette lasciveté

sur L'ART POETIQUE. 242 qu'Horace condamne, ne parurent pas seulement dans les vers, dans les gestes & dans les chants des Musiciens, elles parurent aussi dans leurs habits: car on vit en metme temps ces joueurs de flûte parcourir le Theatre avec des robes traînantes, que les Grecs appelloient of guata, & qu'on n'employoit que dans le Tragique: Julius Pollux, σύρμα, πραμκον φορημα movejuspov. Syrma, robe de Tragedie, ainsi appellée, parce qu'elle a une queuë qui traîne. Vaous, à cause de ous les mouvemens que le Chœur aisoit dans le chant de ses strophes & intistrophes.

216 Sic etiam fidibus voces crevere èveris C'est l'application de l'exemble; comme on a vû la Musique & la voësie de nos Chœurs changer à meure que le peuple s'est agrandi, on voit vû tout de mesme chez les Grecs a lyre dont ils se servoient dans les hœurs de leurs Tragedies, prendre a ton plus élevé: car parmi eux comne parmi nous, la Musique de leurs Chœurs estoit au commencement ort simple & fort severe. Horace opose la severité de l'ancienne Musique

X ij

244 REMARQUES
à la lasciveté de la nouvelle. Ciceron
a dit de messme dans le second Livre
des Loix: antique Musica severitas,
la severité de l'ancienne Musique, où
severité n'est autre chose qu'une gravité simple & naturelle, σεμνότης.

vité simple & naturelle, or protons.

Fidibus ] Horace dit icy formellement que l'ancienne Tragedie Greque se servoit de la lyre dans ses Chœurs, & c'est une verité constante: il est mesme certain que cet usage dura assez long-temps: car on lit dans les Anciens, que Sophocle joua de la lyre dans sa Piece appellée Thamyris.

217 Et tulit eloquium insolitum faeundia pracips Comme en parlant
des Chœurs des Pieces Romaines, i
a joint au changement de la Musique
celuy de la Poesse; il fait icy la même
chose en parlant des Chœurs des Grecs
il dit que les vers de leurs Chœurs é
prouverent le mesme changement que
la Musique, & qu'au lieu de la sim
plicité qui y regnoit auparavant, or
y affecta une éloquence outrée, &
qu'on se guinda de manicre que le lan
gage des Chœurs ne sut plus disseren
de celuy des Prophetes qui pronon
goient des oracles. Cette critique

d'Horace est tres-importante, & je m'étonne qu'on y ait fait jusques icy si peu de reflexion. Il est certain qu'il envelope dans sa censure les Chœurs de trois Tragiques Grecs qui sont tres-souvent tombez dans le defaut dont il parle : car en plusieurs endroits ils ont donné dans cette éloquence trop élevée; & en affectant le stile sublime des Prophetes, ils en ont attrapé souvent l'enslure & l'obscurité. Heinsius

s'est fort trompé à ce passage.

Facundia praceps ] Cette seule epithete, praceps, devoit saire comprendre que ce qu'Horace dit icy, est une censure, & non pas une louange: car facundia praceps est une éloquence hardie, temeraire; ensin c'est ce que les Rheteurs appellent un temes, guindé jusques aux nuës; & qu'ils opposent à imprace. Ce meteore est proprement le sublime outré, & ce que Quintilien a dit d'Eschyle, sublimis usque ad vitium. Le mesme Quintilien a appellé pracipitia ce que les Grecs ont appellé 'un témes.

218 Utiliumque sagax rerum & divina futuri] Heinsius n'a pas esté plus

heureux dans l'explication de ces deux vers que dans celle des deux precedens: car il pretend qu'Horace explique icy de quelle maniere la Tragedie a reçu peu à peu sa perfection. Mais Horace ne parle point du tout de la Tragedie en general, il parle simplement du Chœur, & il explique de quelle maniere il a corrompu sa premiere simplicité. Une des sonctions du Chœur estoit de consoler les affligés, de moderer les emportemens de ceux qui estoient en colere, & de leur donner à tous des avis utiles, en leur faisant esperer un prompt secours des Dieux. Cela pouvoit estre executé avec une simplicité noble, & digne de la Tragedie; Eschyle & Sophocle l'ont fait souvent avec beaucoup de succés. Mais il n'est rien de plus disficile que de se tenir long-temps dans cette simplicité; bien-tost les Chœurs, fous pretexte de donner des avis utiles, & de faire de simples conjectures fur l'état present des choses, prirent l'effor, & donnerent entierement dans la prophetie, leur langage ne differa plus de celuy des Prophetes qui parloient de dessus le trepié; & l'on peut dire de ces Chœurs ce que le Chœur dit de luy-mesme dans l'Agamemnon d'Eschyle.

Μανηπολά δ' ἀκέλος 505

र्मियाचे ०५ वे गर्नि.

Je prophetise sans mission & sans gages. C'est le veritable sens de ce passage: Sententia sagax utilium rerum, & divina futuri non discrepuit sortilegis Delphicis. Mot à mot, sous pretexte de découvrir des choses utiles dans leur discours, & de dire ce qui arriveroit, ils n'ont plus esté différens des Prophetes de Delphes. Horace blâme donc le langage trop guindé des Chœurs, & leur obscurité.

220 Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum] Aprés avoir parlé de la Tragedie, il parle de la Poésie Satyrique des Grecs, qui estoit une espece de Tragedie moins grave que la premiere, & qui tenoit le milieu entre la Tragedie veritablement dite & la Comedie. On ne sait pas bien certainement qui sut l'inventeur de cette sorte de Tragedie, Horace semble icy en attribuer l'invention à Thespis, en disant, que celuy qui disputa le prix de la Tragedie, mit bien tost au jour

X iiij

les Satyres. Mais deux raisons tres-solides combatent ce sentiment. La premiere, qu'il n'est parlé nulle part chés les Anciens des Traged ies satyriques de Thespis. Et la seconde se tire de ce terme d'Horace, certavit : car ces disputes des Poëtes Tragiques n'étoient pas encore en usage du temps de Thespis, comme Plutarque nous l'apprend dans la vie de Solon: 8700 ຽວ คร สมเพลม องสายงเอง ในวิ อิธีกโลงของ ซ epasμa. On n'avoit pas encore porté cette affaire jusqu'aux disputes publiques. Suidas écrit formellement que Pratinas fut le premier qui fit des Pieces satyriques, & il en compte jusqu'à trente deux. Ce Pratinas commença à paroistre vers la soixante-dixieme Olympiade, peu d'années aprés la mort de Thespis qu'il avoit pû voir. Il y a donc beaucoup d'apparence qu'Horace parle icy de ce Poëte qui succeda à Thespis, & qui aprés avoir disputé en public le prix de la Tragedie, sit bien-tost aprés des Tragedies fatyriques. C'est pourquoy Horace dit mox.

Tragico carmine certavit ] Les Poëtes disputoient ensemble en faisant

sur L'Art Poetique. 249 ouer en public leurs Pieces; & on appelloit cela à parise à, & leurs compats à parise. Il est évident par ce pasage, que ces combats estoient institués avant l'invention des Pieces satyriques. Horace semble mesme donner à entendre qu'on commença à disputer avec une seule Tragedie, evi dout une d'avrise à cela est bien vraisemblable, car apparemment on ne pensa pas tout d'un coup à ces trilogies ou tetralogies, dont il sera parlé dans la suite, & qui comencerent pourtant à estre en vogue bien-tost après.

Ob hircum ] Le Poète qui avoit remporté la victoire, recevoit pour prix un Bouc, victime ordinaire de Bacchus qui préfidoit à la Tragedie; & c'est de ce Bouc-là mesme qu'on pretend que la Tragedie a tiré son nom, rayista, comme qui diroit le

chant du Bouc.

voir à nû & sans fard les Satyres. C'est à dire, sit jouer des Pieces Satyriques, où des Satyres composoient le Chœur avec le pere Silene à leur teste. Demetrius Phalereus a dit comme Horace, èν σατύρω, in Satyro, dans le Sa-

tyre, pour dans une Piece Satyrique. C'est dans le bel endroit où il dit que les Graces trouvent bien place dans la Tragedie, mais que le rire en doit estre banni, & qu'il est reservé pour le Satyre & pour la Comedie, ès ous τύςω η εν κωμωσίαις; & il ajoûte que personne ne pourroit jamais imaginer une Tragedie, qui badineroit & fe-roit rire; car il écriroit un Satyre pour une Tragedie; देन में व्यंत्र एक अर्थ ने avn raywolas. Il dit, écrire un Satyre, comme Horace dit plus bas, Satyrorum scriptor. De toutes les Pieces Satyriques des Anciens, il ne nous en reste qu'une, qui est le Cyclope d'Euripide. Nous n'avons de la pluspart des autres que les noms, & quelques petits fragmens; mais heureusement la seule qui nous reste suffit pour éclaircir & pour appuyer tout ce qu'-Horace en écrit.

Satyros ] Il dit, agrestes Satyros; comme Euripide a dit du Cyclope,

Κύκλωπ Ο άρχοδότα.

222 Et asper incolumi gravitate jo-cum tentavit ] Il essaya de faire entrer dans les Pieces satyriques les railleries & les plaisanteries, sans blesser la grasur L'Art Poetique. 251 nité de la Tragedie: car voilà prorement le caractere de ces Pieces atyriques. Il faloit que le Poëte se ouvinst toûjours qu'il faisoit une esece de Tragedie, & qu'il évitast de omber dans les railleries basses, qui le se souffrent que dans le Comique. C'est le veritable sens. Dans le Cylope d'Euripide, Silene raille Ulysse n conservant la gravité de la Tragelie, lors qu'aprés avoir appris son nom, il luy dit:

Õin' aŭ δρα κρόταλου, δριμι Σισύφε γρόσος. Fe connois ce fameux causeur, ce digne rejetton de Sisyphe. Et voilà qui explique le mot asper, dont Horace s'est fervi, c'est à dire rude, piquant, à

cause de ses railleries.

223 Illecebris erat & grata novitate morandus spectator] Il attribuë l'origine des Pieces Satyriques à la necessité où les Poëtes se virent reduits de délasser par quelque nouveauté l'esprit des spectateurs fatigués de la serieuse attention qu'ils avoient donnée aux Tragedies qu'on venoit de joüer. Diomedes & Marius Victorinus ont écrit la mesme chose: Satyros induxerunt ludendi caussa, josandique, 252 REMARQUES

ut simul spectator inter res tragicas seriasque, Satyrorum quoque jocis & lusibus delectaretur. En effet ce pouvoit estre la principale vuë des Poëtes, mais ce ne fut pas la seule, ils eurent un pretexte plus utile & plus specieux. La Tragedie ne fut d'abord qu'un Chœur où l'on chantoit les louanges de Bacchus. Aprés qu'on eut jetté les personnages dans ce Chœur, qu'on eut enfermé entre ses chants des scenes & des Actes, & que la Tragedie eut enfin reçu son entiere perfection; elle fut si differente de ce qu'elle étoit au commencement, qu'on n'y reconnut plus cet ancien Chœur à qui elle devoit son origine. Cela attira aux Poëtes ce reproche, idiv mes + Diovuov, cela ne fait rien pour Bacchus. Car le peuple n'aime pas qu'on perde les bonnes coûtumes. Les Poëtes donc, pour reparer leur faute, & pour ne plus offencer le Dieu dont ils celebroient la feste, s'aviserent de rétablir cet ancien Chœur; mais pour le faire d'une maniere qui fust agreable par sa nouveauté, ils inventerent un composé tres-divertissant du tragique & du comique, où l'on voyoit d'un côté

sur L'Art Poetique. 253 me avanture remarquable d'un Hesos, & de l'autre les railleries & les blaisanteries de Silene & des Satyres, qui mêloient dans leurs chants les oùanges de Bacchus. Par ce moyen es Poëtes accorderent la Religion vec leur interest, & le peuple se di-

vertit fans scrupule,

224 Functusque sacris, & potus & Exlex | Voilà trois raisons capitales qui obligerent les Poëtes à chercher quelque chose de joyeux & de divertissant pour amuser le peuple: La premiere, que ce peuple avoit offert un facrifice où il avoit fait grand' chere: la seconde, qu'il avoit bien bû: & la troisième, qu'il estoit en humeur & en état de se porter à toutes sortes de débauches, sans écouter ni la bienséance, ni l'honnesteté, ni les Loix: Car, comme dit Platon dans les Livres des Loix, il est impossible que ces fortes d'Assemblées où l'on boit avec excés, & où tout paroist permis, ne soient pleines de confusion & de desordre. Dans les occasions de cette nature, c'est une prudence aux Magistrats & aux Poëtes de divertir le peuple par des spectacles qui soient 254 REMARQUES

en quelque maniere proportionnés à fon goût, fans estre ni licentieux, ni criminels.

225 Verum ita risores, ita commendare dicaces ] Mais, dit-il, quoique dans ces jours de feste le peuple soit fou & desordonné, il ne faut pourtant pas fuivre ses goûts & ses appetits vicieux, en luy donnant des satyres impudens & hardis. Il faut au contraire luy donner des fatyres moitié serieux & moitié plaisants, & qui mêlent adroitement le comique avec le tragique. Mais avant que de passier plus avant, il est necessaire d'éclaireir une difficulté qui se presente sur ce passage : car les gens qui lisent avec jugement, ne manqueront pas de demander icy d'où vient qu'Horace s'arreste à donner des regles pour les Pieces satyriques des Grecs, & quelle utilité les Romains pouvoient tirer de ces preceptes? Il n'est pas mal aisé de satis-faire à cette demande; Horace en donne des regles, parce que les Romains imitoient ces Tragedies dans les Pieces qu'ils appelloient Atellanes. Diomedes: Tertia species est fabularum Lati-narum, qua a civitate Oscorum Atella,

sur L'ART POETIQUE. 255 n qua primum cæpte, Atellana dicte unt : argumentis dictisque jocularibus fimiles satyricis fabulis Gracis. Il y a une troisième espece de Comedies Romaines qui ont esté appellées Atellanes du nom d'Atella, ville de la Toscane, ou elles ont commencé, & qui par leur suiet & par leurs plaisanteries, sont en-vierement semblables aux Pieces satyriques des Grecs. La seule difference qu'il y avoit entre les Atellanes & les Pieces Satyriques, dit le mesme Diomedes, c'est que dans celles-cy il y avoit des Satyres ou autres personnages ridicules, comme Autolycus, Burris, &c. & que dans les Atellanes il y avoit des Acteurs obscenes, comme Maccus: in Atellana persone obscene, ut Maccus. Si Diomedes ne s'est point trompé, ce sont ces Acteurs obscenes qu'Horace appelle icy Satyres, à cause de la ressemblance qu'ils avoient avec eux. Mais le savant Vossius pretend que dans le passage de Diomedes, au lieu de persona obscena, personnages obscenes, il faut lire persona osca, personnages osques, c'est à dire Toscans. Car les personnages obscenes estoient plûtost pour les Mimes 256 REMARQUES

que pour les Atellanes. Quoy qu'il er soit, comme Diomedes s'est trompe sur les Pieces Satyriques, qui n'ont ja mais esté sans un Chœur de Satyres il peut bien s'estre aussi trompé su les Atellanes. Tout ce qu'Horace di icy prouve incontestablement qu'il vavoit des Satyres; & c'est sans dout d'une de ces Pieces que Marius Victorinus a tiré ce vers qu'il rapporte dan le Livre 1v.

## Agite, fugite, quatite Satyri.

Pent-estre qu'au lieu de ces personna ges Toscans, les Romains introduisirent ensuite les Satyres dans ces Atellanes. Ces preceptes d'Horace estoien donc tres-utiles aux Romains, & il peuvent encore ne nous estre pas en tierement inutiles à nous-mesmes pou les Pastorales, & pour ce que Plauta appelle Tragi-Comedie. Pour bier remplir le sens du passage d'Horace il auroit fallu suppléer dans la traduction: Nous avons imité dans nos Piece. Atellanes les Tragedies Satyriques des Grecs: mais quoique les occasions où on les joire soient encore les mesmes, & que le peuple ne soit pas moins sol, on ne doit

SUR L'ART POETIQUE. 257 sas se conformer à ses appeties vicienx, il faut luy donner de ces Satyres railleurs & piquans, & le faire passer, &c. Commendare ] Mettre en vogue,

faire valoir.

226 Ita vertere seria ludo ] Convertir le serieux en plaisant. C'est à dire terminer le serieux des Tragedies qu'on venoit de joiier, par le plaisant de la Piece Satyrique qu'on jouoit enfuite. Ce passage prouve qu'à Rome on jouoit les Atellanes aprés des Tragedies, comme on jouoit les Pieces fa-

tyriques en Grece.

227 Ne quicumque Deus, quicumque adhibebitur Heros \ Les Atellanes, comme les Pieces Satyriques, recevoient les grands personnages de la Tragedie, les Dieux comme les Rois & les Heros. Diomedes s'est donc rompé quand il a écrit: Satyrica est apud Gracos fabula, in qua item Tragii Poeta, non Reges aut Heroas, sed Satyros induxerunt, ludendi caussa jocandique. La Poësse Satyrique est chez les Grecs une Piece de Theatre, où les Poëtes Tragiques ont introduit, non pas des Rois ou des Heros, mais des Satyres pour railler & pour plaisanter. Marius

Tome X.

258 REMARQUES

Victorinus a écrit la mesme chose. Mais cela est faux, comme ce passage d'Horace le prouve manifestement: & quand Horace n'en auroit rien dit, ne voit-on pas que le principal personnage du Cyclope d'Euripide, Tragedie vraiment Satyrique, est Ulysse? Peut-estre que Diomedes & Marius Victorinus avoient écrit, non solum Reges aut Heroas, & c. non seulement des Rois & des Heros.

228 Regali conspectus in auro nuper co oftro Pour bien entendre ce vers, il faut savoir qu'en Grece les Poëtes donnoient ordinairement quatre Tragedies les jours de ces disputes solemnelles qu'ils faisoient pendant une des festes de Bacchus; que la derniere de ces Tragedies estoit toûjours une Piece Satyrique, & que toutes quatre, ce qu'on appelloit tetralogie, avoient chacune pour sujet une des avantures d'un mesme Heros, par exemple, d'Ulysse, d'Achille, de Pandion, d'Oreste, &c. c'est pourquoy on donnoit à ces quatre Pieces un seul & même nom, qui estoit celuy du Heros qu'elles representoient. On a dit la Pandionide de Philocles, & l'Orestiade

d'Eschyle, pour dire les quatre Tragedies que ces Poètes avoient faites fur autant d'avantures d'Oreste & de Pandion. Dans les Grenouilles d'Aristophane, Euripide dit à Eschyle:

Περίτον δέ μοι τον έξ Οςεκίας λέγε.

Recite-moy le premier Prologue de ton Orestiade. On peut voir la le Scholiaste. Les Romains n'imiterent point ces tetralogies, ils fe contenterent, à mon avis, de faire sur un mesme Heros une Tragedie & une Atellane. Ainsi on voyoit le mesme personnage dans ces deux Pieces. Et voilà pourquoy Horace recommande icy avec tant de soin de faire en sorte que le Heros qu'on a vû vétu d'or & de pourpre nuper, c'est à dire dans la premiere Piece, qui est la Tragedie, r'aille pas dans la derniere, qui est 'Atellane, tenir des disceus ou bas. krampans comme un personnage purement comique; ou empoulés & zuindés, comme s'il vouloit encherir ur le stile de la Tragedie. En un mot I faloit que le Heros de la Piece tinst dans l'Atellane le milieu entre le fublime de la Tragedie, & la bassessedes

Pieces comiques. Il devoit avoir un flile particulier, comme il y avoit des vers particuliers pour ces Pieces Saty-

riques.

Nuper Il paroist par ce passage que c'estoit la mesme Troupe de Comediens qui joüoit la Piece serieuse, ou la Tragedie, & l'Atellane. Et quand Horace n'en auroit rien dit, Plaute nous l'auroit appris dans le Prologue de ses Menechmes, où il dit:

Hac urbs Epidamnum est dum hac agitur fabula.

Quando alia agetur, aliud fiet oppi-

dum.

Sicut familia quoque solent mutarier:

Modo enim idem fit leno, modo adolescens, modo senex,

Pauper, mendicus, Rex, Parasitus, ariolus.

Cette ville fera Epidamne pendant cette Piece; quand on en jouera une autre on en fera une autre ville, de la même maniere qu'on change les troupes des Comediens, Car un mesme Acteur est tantost un Marchand d'Esclaves, tantost un jeune homme, tantost un viell-

sur L'ART POETIQUE. 26F lard, un pauvre, un gueux, un Roy, un Parasite, un Devin. Et c'est ce qui a fait faire à S. Jerôme cette belle comparaison: Ex vitio nostro personas nobis plurimas superinducimus: & quomodo in theatralibus scenis unus atque idem histrio nunc Herculem robustus oftendit, nunc mollis in Venerem frangitur, nunc tremulus in Cybelem: ita & nos, qui si de mundo non essemus, odiremur à mundo, tot habemus personarum similitudines quot peccata. Nos vises nous font jouer plusieurs personnages : & comme dans les Theatres un nesme Acteur est tantost un Hercule robuste & nerveux, tantost une Venus pleine de molesse & de luxe, & tantost une Cybele furieuse : tout de mesme, nous qui serions hais du monde, si nous r'estions point du monde, nous prenons sutant de masques que nous commettons de pechés. Le mesme personnage donc qui avoit fait ou Oreste, ou Ulysse dans la Piece serieuse, joüoit le même ôle dans la Piece satyrique, dans l'Aellane.

229 Migret in obscuras humili sernone tabernas ] Horace fait icy alluion aux Pieces comiques qu'on appelloit tabernarias, parce qu'il y avoit des tavernes sur le Theatre. Festus nous apprend que ces Pieces Tavernieres méloient des personnages de condition avec ceux du plus bas étage, viris excellentibus humiles permixti, ut sunt plagiarii, servi, caupona. La seule decoration de la scene fait assez connoistre que les discours les plus bas y estoient bien regus. Les Pieces Tavernieres tenoient le milieu entre les farces Exodia & les Comedies; elles estoient moins honnestes que cellescy, & plus honnestes que celles - là; & je ne say pas sur quoy le savant Monsieur Vossius a pû pretendre que l'Amphitryon de Plaute est une de ces Pieces Tavernieres. Jamais dans les Pieces Tavernieres on n'a vû ni Dieux ni Heros. Aussi Horace les met fort au dessous des Atellanes, car il dit expressement que le Heros de l'Atellane ne doit point imiter le langage bas & rampant des tavernes.

231 Effutire leves indigna Tragedia versus] Horace ne parle pas icy de la Tragedie proprement dite, mais de l'Atellane, de la Piece satyrique. La suite le prouve manisestement. L'A- tellane estoit mesme si estimée, que ceux qui la joüoient n'estoient pas mis au nombre des Comediens; que quand ils joüoient mal, on ne pouvoit les obliger à se démasquer sur le Theatre comme les autres; qu'ils ne perdoient point leur tribu, & qu'ils pouvoient s'enroller pour aller à la guerre. Les vers bas & rampants évoient donc indignes d'entrer dans me Piece aussi grave & aussi honnête que la Piece satyrique & que l'Atellane.

232 Ut festis matrona moveri jussa liebus Horace ne pouvoit mieux narquer que par cette comparaison, e caractere que l'on devoit donner ux Satyres que l'on introduisoit dans es Tragedies satyriques. Ils ne deoient estre ni effrontés & impudents omme les Satyres ordinaires, ni faes & retenus comme des Stoiciens gides; mais enjoüés & plaisants sansmportement. En un mot cette Traedie devoit imiter la pudeur d'une emme chaste qui ne fait pas profeson de danser, & qui cependant danse es jours de feste, pour obeir à la coûume & à la Religion. On n'a qu'à voir les Satyres du Cyclope d'Euripide, ils font tels qu'Horace les demande, & ils tiennent le milieu dont il donne icy des leçons.

Matrona moveri jussa ] On choisis foit d'ordinaire de jeunes filles pour les danses qu'on faisoit à l'honneur des Dieux; mais il y avoit des feste où l'on choisissoit des femmes mariées comme par exemple, aux festes de le grande Deesse. C'estoit les Pontise qui les choisissoient, & qui leur or donnoient de danser; c'est pourquo

Horace dit icy jussa.

234 Non ego inornata & dominan tia nomina solum verbaque Un Poè te qui fait des Pieces satyriques, n doit pas negliger son stile, ni dire toutes choses par leur nom, & sans de tour, dominantia verba, sont les nom propres; & il les appelle dominant parce qu'ils sont proprement les matres des choses qu'ils signifient; le sigurés ne les possedent, s'il faut ain dire, que par emprunt. Les Gres le ont appellez de messme Kuela, c'est dire Maistres. Dans le Cyclope d'Euripide, lorsque Silene dit, en parlat du vin,

## sur L'Art Poetique. 265

Ιν' όζι τεπ' τ'ουρθον οξανισύναι , Μας ε΄ τ' δραίμος , κ) παρεσπού ασμήνε Ψαϊσαι χερείν λειμών Φ, όρχη τυς θ'άμα.

Cela seroit d'une obscenité insuportable, si on mettoit les mots propres au lieu des mots figurés dont il se sert. Il en seroit de mesme dans ce passage où il dit à Ulysse & à ses compagnons: Puisque vous avez repris la jeune Hene, ne l'avez-vous pas tous un peu caresée, puis qu'elle aime tant à changer le mary? Cela est modeste pour un silene qui a bû. Les Pieces satyriques qu'on faisoit du temps d'Horace, éoient trop libres, & c'est ce qu'il vouoit corriger. Voyez la Remarque sur e vers 247.

235 Satyrorum scriptor ] Si j'écrêois des Satyres, pour si je faisois des 'ieces satyriques. Il a esté déja parlé

e cette expression.

236 Nec sic enitar tragico differre cori ] Les Pieces satyriques doivent arder un juste milieu entre le stile e la Tragedie & celuy de la Comeie. Mais il ne faut pourtant pas qu'un oëte ait si fort en vuë de s'éloigner e la grandeur de la Tragedie, qu'il Tome X. n'y ait aucune difference entre ce que des valets disent dans une Comedie, & ce que Silene dit dans une Piece satyrique. Silene est un personnage qui peut parler noblement; & c'est ainsi qu'il parle le plus souvent dans le Cyclope d'Euripide.

Tragico colori ] Il appelle couleurs les differentes manieres, les differens stiles, par une metaphore tirée de la

Peinture.

237 Davusne loquatur an audax Pythias Davus, valet de Comedie dans Menandre & dans Terence. Pythias estoit une servante qui escroquoit de l'argent au vieillard Simon dans une Comedie de Lucilius. Il faut bien remarquer qu'Horace, en parlant du stile de la Comedie, se servante d'un terme comique, emunsto Simone: ca emungere est du stile bas. emunxi ar gento senes. Terence.

239 An custos famulusque Dei Sile nus alumni Tous les Anciens ont re presenté Silene comme un vieillar ridé, chauve, camus, qui avoit un longue barbe; & ils l'ont fait le Gou verneur & le pere nourricier de Bacchus. C'est pourquoy Orphée com

sur L'Art Poetique. 267 nence son hymne à Silene par ce vers,

κλύθή με ω πολύσεμνε, Εφέ Βάκχοιο πθωέ.

coutez-moy, venerable Pere Nourriier de Bacchus.

es Poëtes qui faisoient alors des Pieses Poëtes qui faisoient alors des Pieses satyriques, n'y cherchoient pas us de façon que dans les Comedies, sen inventoient les sujets. Et c'est qu'Horace condamne, en disant, ne pour luy il tireroit d'une histoire nnuë le sujet de ses Tragedies satyques, & qu'ilen useroit tout de mête que s'il faisoit une veritable Tradie: car les meilleures sont celles qui nt tirées d'un sujet connu : c'est purquoy il a dit plus haut:

Rectius Iliacum carmen deducis in

des sujets tirés d'Homere. Il n'y deit avoir aucune difference de ce côlà entre une Piece satyrique & une lagedie. Les sujets de l'une n'étoient moins rares que ceux de l'autre; comme dit Aristote, il y avoit peu

Zij

268 REMARQUES

de familles qui en pussent fournir. Euripide a tiré de l'Odyssée le sujet de

fon Cyclope.

241 Ut sibi quivis speret idem, su det multum frustraque laboret ] Il es difficile de conserver la vrai semblan ce & le naturel dans des sujets inven tés; difficile est proprie communia dicere Mais les sujets tirez d'une histoire con nuë paroissent si naturels àtout le mon de, qu'il n'y a presque personne qui n croye en pouvoir faire autant. Qu'o life, par exemple, le Cyclope d'Et ripide, qui est tiré du ix. Livre l'Odyssée; la premiere chose qui vier dra dans l'esprit, c'est qu'il n'y avo rien de plus facile que de disposer fujet. Mais l'essay détrompe: & l'c peut dire en cette occasion ce qu Quintilien disoit de l'Eloquence: À que enim aliud in eloquentia cuncta e. perti difficilius reperient quam id qu se dicturos fuisse omnes putant, postque audierunt: quia non bona judicant e illa, sed vera. Il n'y a rien que ceux q font tous leurs efforts pour estre éloques trouvent avec plus de peine, que ce q tout le monde croit estre capable de d aprés l'avoir entendu, non pas pa. sur l'Art Poetique. 269 qu'il le trouve beau, mais parce qu'il luy

paroist vray.

242 Tantum series juncturaque polet 7 Il n'est icy question ni de mots, ni de stile. Horace parle de la dispoition du sujet; & il dit qu'un sujet iré d'une histoire connuë, comme de zelle d'Ulysse, d'Oreste, &c. quand l est bien concerté, bien ajusté, trombe tout le monde, & que l'on croit u'il n'y avoit rien de plus aisé; tanum series juncturaque pollet, tant il y e de force dans la suite des choses & dans eur liaison. series, la suite des choses, l'est à dire des incidens, des avantues qui arrivent au Heros de la Piece. Le Poëte invente entierement ou en partie ces incidens; mais il les joint à in point d'histoire connu, dont il fait in tout tres-vrai-semblable par cette droite liaison qu'Horace appelle junc-uram. Voilà le veritable sens de ce passage, qu'on avoit fort mal expliıué.

243 Tantum de medio sumptis accedit conoris Tant les sujets connus ont de charmes & de beautés. De medio sumpa, sont les sujets qui sont entre les nains de tout le monde, comme les 270 REMARQUES
avantures d'Ulysse, de l'une desquel
les Euripide a fait le sujet de son Cy

clope.

244 Sylvis deducti caveant me judi ce Fauni ] Horace revient au caracte re que l'on doit donner aux Satyres c'est une chose qu'il ne pouvoit trop recommander : car les Poëtes de o temps-là oublioient tres souvent qu ces Satyres estoient les hostes de bois. Les Faunes les mesmes que le

Satyres.

forenses, aut nimium Voilà les deur extremités qu'il leur recommande d'éviter, c'est de ne faire leurs Satyre ni trop polis, ni trop grossiers, ce deux excés ne convenant qu'aux habitans des villes. Car ce qu'il faut bie remarquer, ce vers, innati triviis a penè forenses, comme s'ils estoient me dans les carresours, & presque au milie de la Place Romaine, sert égalemer aux deux propositions. En estet la politesse la brutalité regnent dans le villes, la campagne a pour son partage la simplicité, qui tient le milie entre la brutalité & la politesse.

246 Nimium teneris juvenentur verl

sur L'Art Poetique. 271 bus ] Horace a forgé ce mot, juvenari, pour exprimer le mot Grec veauralis, juvenessere, rajeunir. Il dit donc qu'on ne doit point faire dire à des Satyres des vers trop tendres & trop doucereux, tels que ceux que disent dans les villes les jeunes gens qui content des fleuretes, ou qui font des chansons, cela est trop poli pour des Satyres, c'est un langage qu'ils ne connoissent point. Euripide me paroist estre tombé dans ce defaut, lors qu'il fait dire au Chœur dans l'intermede du troisséme Acte:

Μακάει Φ ος διάζς,
Βοτρύων φίλαιση πηχώς
Επὶ κωμὸν ἐππεταθες
Φίλον ανθρὶ ὑπαικαλίζων,
Επὶ θεμνίοις τ΄ ξανθὸν
Χλιθανῆς ἔχων ἐταίρας
Μυρόχεις Φ, λιπαρὸς βος
σρυχον.

Heureux qui fait la débauche étendu dans un festin prés des aimables sources qui découlent des raisins, & tenant dans son giron une charmante Maîtresse. Heureux qui parfumé d'essences, embrasse une blonde beauté pleine de luxe & de molesse. Tout le soin qu'Euripide a pris de jetter dans ces vers des mots sauvages, comme ἐπαλιζων, tenant sous l'aisselle; & de saire une composition champestre, comme ἔχων ἐν δεμνίοις βοςρυχον ἐναίρες, tenir dans un litt la blonde chevelure d'une Maistresse. Cela n'empesche pas que cela ne soit trop poli & trop recherché pour des Satyres qui n'y sont pas tant de saçon, & qui se trouvent heureux à moins. Il n'y a pas là de milieu, ce Chœur de Satyres parle comme Anacréon, ou Anacreon a parlé comme ce Chœur

de Satyres.

247 Aut immunda crepent ] Il ne faut pas qu'ils disent des obscenités comme les débauchés des villes. Euripide a fort bien observé ce precepte: car ses Satyres sont sort retenus Virgile l'a fort bien observé aussi lors que dans sa v1. Eclogue, qui est la plus belle, il fait dire par son Silene:

Carmina qua vultis cognoscite : carmina vobis,

Huic alind mercedis erit.

Ecoutez les vers que vous me demandez, les vers sont pour vous, & pour celle-cy

SUR L'ART POETIQUE. 272 Il parle de la Nymphe Æglé) elle sura une autre recompense. On ne peut pas dire une saleté avec plus de molestie. Quand on n'observoit pas cette honnesteté, au lieu de faire des Atellanes, on faisoit des Mimes; c'est pourquoy Ciceron a écrit à Papirius Pœtus, qui l'avoit raillé d'une maniere un peu Cynique: Nunc venio ad ocationes tuas : quum tu secundum Oenonaum Accii, non, ut olim solebat, Atelanuin, sed, ut nunc fit, Mimum introluxisti. Fe viens presentement à vos raileries, où aprés avoir cité l'Oenomaus lu Poëte Accius, vous avez fait, non vas une veritable Atellane, comme c'éoit la coûtume autrefois; mais un veitable Mime, comme c'est l'usage d'auourd'huy. Dans ce passage, qui est res-remarquable, & qu'on a mal exbliqué, Ciceron se plaint ouvertement jue de son temps les Poëtes des Piees Atellanes tomboient dans l'obscenité des Mimes. Et c'est ce qui fonde es preceptes qu'Horace luy donne CV.

Ignominiosaque dicta ] L'explique cet ignominiosa dicta, des injures grosseres. Les Satyres ne doivent pas non plus connoistre ce langage qui est ordinaire dans les villes. Les Satyres d'Euripide ne disent rien de grossier à Ulysse, ils luy disent seulement quand il entre pour aveugler le Cy clope, Nous nous tiendrons à la porte & nous exhorterons vos compagnons Nous n'exposons qu'un Carien.

Δεάσω τάθι, ον τω Καεὶ κινδιωδί ζομβο

Ceux qui ont lû Platon, savent ce que c'est que ce proverbe, en Kael nin Im , in capite Caris sit periculum C'est à dire, il n'y va pas de grand' chose, le danger ne peut tomber que sur un homme de rien.

248 Quibus est equus, & pater & res Quibus est equus, ceux qui on un cheval entretenu aux dépens de Public, c'est à dire les Chevaliers Quibus est pater, ceux qui ont ur pere, c'est à dire les Nobles, les Patriciens. Quibus est res, ceux qui on du bien, c'est à dire tous les gens ri ches, qui ne sont ni Chevaliers ni no bles.

249 Nec si quid friëti ciceris proba aut nucis emptor ] Celuy qui achete des poids frits, ou des noix frites c'est à dire la populace. On vendoit à Rome des pois bouillis, cicer madidum, des pois frits & des noix frites, nuces frictas & ustas pour le peuple.

Aprés avoir parlé des deux especes de Tragedie, il vient à expliquer tout ce qui concerne les vers qu'on y employoit, & dont il n'a dit qu'un mot au commencement de cette Poëtique, vers 80.

252 Pes citus ] L'iambe est une breve & une longue, & sa vîtesse vient de ce que la breve est la premiere. Terentianus a fort bien expliqué la nature de l'iambe quand il a écrit en vers ïambes.

Adesto iambe prapes & tui tenax Vigoris, adde concitum celer pedem.

Unde etiam trimetris accrescere jussit nomen rambeis quum senos ] La vîtesse de l'iambe a fait que quoique ce vers soit de six pieds, on l'appelle trimetre, vers de trois pieds, parce qu'en le scandant on a joint deux pieds ensemble, les breves donnant cette sacilité; ainsi au lieu de mesurer ce vers en six,

Ades | t'iam | be pra | pes & | tui | tenax 1

on l'a mesuré en trois:

Adestiam | be prapes & | tuitenax |

jugatis per dipodiam binis pedibus ter feritur. Victorinus.

Quum senos redderet istus ] Il met ictus, coup, pour une mesure, quoique chaque mesure ait deux coups,

deux temps.

Primus ad extremum similis sibi] Le prender jambe estoit égal & semblable depuis un bout jusqu'à l'autre, c'est à dire qu'il estoit tout composé d'iambes, sans le mélange d'aucun autre pied, c'estoit un ïambe pur.

255 Tardior ut paulo graviorque ve. niret ad aures ] Les Poëtes s'estant aperçus que l'iambe pur estoit trop vîte & trop leger, & que par cette raison il ne convenoit point à la gravité & à la majesté de la Tragedie, s'aviserent d'y mêler des spondées, qui par leur lenteur corrigeoient la precipitation des autres pieds.

256 Spondeos stabiles ] Il appelle les spondées stables, parce qu'estant sur L'Art Poetique. 277 de deux longues, ils se soûtiennent également; au lieu que l'iambe est boiteux.

257 Non ut de sede secunda cederet aut quarta socialiter ] L'iambe ne ceda au spondée que les lieux impairs dans la Tragedie, c'est à dire qu'il soussire des spondées au premier, au troisième & au cinquième pied, & qu'il voulut que le second, le quatriéme & le sixième fussent des sambes. Terentianus l'a fort bien expliqué dans son petit Traité:

At qui cothurnis regios actus levant; Ut sermo pompa regia capax foret, Magis magisque latioribus sonis Pedes frequentant, lege servata tamen

Dum spes secundus, quartus & novissimus

Semper dicatus uni ïambo serviat.

Maisceux qui prennent le cothurne pour representer les avantures des Rois, asin que leur stile réponde mieux à cette pompe Royale, employent de lieu à autre des sons majestueux, en conservant pourtant cette loy inviolable, que le second, le quatrième & le dernier pied soient

conservez pour l'iambe. Les Poëtes ont conservé les lieux pairs pour l'iambe, & abandonné les impairs au spondée, parce qu'outre que ce mélange ainsi concerté rend le vers plus noble, la mesure du trimetre subsiste toûjours, le second pied se trouvant toûjours un ïambe, ce qui n'arriveroit plus, si ce second pied estoit un spondée. Les Poëtes Comiques, pour mieux déguiser leurs vers, & pour les rendre plus approchants du discours ordinaire, ont pris le contre-pied, & ont mis des spondées dans les lieux pairs, où les Poëtes Tragiques ne souffroient que l'iambe. Le mesme Terentianus:

Sed qui pedestres fabulas socco premunt.

Ut qua loquuntur sumpta de vita putes,

Vitiant iambon tractibus spondaicis Et in secundo & cateris aquè locis Fidemque fictis dum procurant fabulis

In metra peccant arte, non inscitia.

Mais ceux qui traitent des sujets comiques, asin qu'on croye que ce qu'ils di-

SUR L'ART POETIQUE. 279 ent est pris de la vie ordinaire, corompent leurs ïambes par la lenteur des rondées qu'ils placent dans le secondlieu r dans tous les autres. Ainsi pendant u'ils cherchent la vrai-semblance, ils echent contre les vers, non pas par ignoance, mais par art. Quandil n'y aubit que cette difference de nombre. lle devroit donner un grand avantae aux Anciens fur nous qui n'avons our le tragique & pour le comique u'un mesme vers, dont les mots peuent estre differens, mais dont le nomre est toûjours égal, & la mesure mblable.

258 Socialiter Amiablement, & omme entre associés, à qui tout est

ommun.

259 Hic & in Acci nobilibus trimeis apparet rarus & Enni ] Il est riicule d'entendre ce hic de l'iambe ur, Horace donneroit une louange Accius & à Ennius; car l'iambe pur toit condamné dans la Tragedie. Teentianus.

Culpatur autem verfus in Tragædiis Et rarus intrat ex ïambis omnibus.

nnius & Accius sont blâmez icy d'a-

voir negligé ce mélange de spondée & d'iambes, dont il vient de parler, & d'avoir fait au contraire des vers dur & pesants, en plaçant mal les spondées, ou en en mettant trop. Car il a de leurs vers où il n'y a que le sixié me pied qui soit un iambe. Nobiliba trimetris est une ironie. Vossius a expliqué ce hic, hic loci, c'est à dir dans le second & dans le quatriém pied. Mais il se trompe, à mon avi

cela n'est pas naturel.

260 In scenam missos magno cum por dere versus ] Il n'y a rien de plus ma heureux que la transposition qu'a vot lu faire icy Heinsius, qui n'a rien d tout connu à ce passage. Falloit-il sa re de si grands efforts pour voir qu'a lieu de missos il ne faut que lire missu comme Theodore Marcile a corrigé Horace continuë la censure qu'il vier de faire d'Ennius & d'Accius; & dit que leurs vers poussez sur la scer. avec de grands poids, c'est à dire leur vers remplis de spondées qui les rer dent si pesants qu'ils ne peuvent mai cher, montrent évidemment ou qu ces Poëtes se sont trop hastez, & qu'il n'ont pas assez travaillé leur Ouvrage ou

sur L'Art Poetique. 281 ou, ce qui est encore plus honteux, qu'ils ont ignoré l'art de les faire, cet art dont il a parlé, & qui consiste à ne donner au spondée que les lieux impairs, & à retenir les pairs pour l'iambe. Cela est tres clair.

262 Premit artis crimine turpi] Servius sur le cinquiéme Livre de l'Eneïde rapporte ce vers d'Horace:

Nec tanta in metris venia conceditur uti,

In'est pas permis de prendre tant de liperté dans les vers. Si Servius ne s'est
point trompé, on peut saire suivre ce
vers immediatement aprés aut ignoraas, &c. & tirer de là cette consequence, qu'il peut se faire que cet
Duvrage de la Poëtique n'est pas
ntier, & qu'on en a perdu plusieurs
ers. Mais ce vers m'est fort suspect,
t je ne le croy nullement d'Hoace.

263 Non quivis videt immodulata 'oëmata judex ] Tout le monde ne se onnoist pas au nombre & à la cadence es vers; & sur cela on a eu une sote idulgence pour les Poëtes. Il veut ire que les Poëtes Accius, Ennius Tome X.

& les autres ont acquis leur reputation à bon marché, & qu'on leur a fait plûtost grace que justice.

265 Iccirco ne vager scribamque li-center? ] Il n'y a rien qui porte plus les Poëtes à se negliger, que l'indul-gence que l'on a euë pour ceux qu les ont précedez. Ils croyent aprés cela qu'on est obligé de leur pardon ner tout. Vagari, écrire au hazard fans avoir de regle certaine, mettre un spondée au second pied comme au

premier.

266 Tutus & intra spem venia cau tus] Il ne faut rien changer à ce pat sage, tuius & intraspem venia cautus signifie mot à mot, en me mettant. couvert, & en me précautionnant san attendre de pardon. Tout homme qu'dit qu'il est intra spem venia, dit qu' ne conçoit point d'esperance de par don: car le mot intra marque toi jours qu'on demeure en deçà. Flori a dit de mesme, que l'action d'Horac qui tua sa sœur,intra gloriam fuit,c'e à dire qu'elle fut sans gloire. Il a est parlé ailleurs de cette expression.

267 Vitavi denique culpam, ne laudem menui] Ce passage est rema

sur L'Art Poetique. 282 quable. Horace dit qu'un Poëte qui travaille bien ses vers, & qui observe toutes les regles, évite le blâme, mais qu'il ne merite pas des loüanges. En effet pour meriter des louanges il ne suffit pas de ne point faire de fautes, il faut aller plus loin. Si Horace revenoit au monde, que diroit-il de ces bonnes gens qui veulent qu'on estime certains vers qu'on fait aujouri'huy, lors qu'ils ne fourmillent pas d'impertinences?

268 Vos exemplaria Graca nocturna versate manu] Horace ne propose pas le lire ces excellens originaux, à eux qui veulent se contenter de ne oint faire de faute, mais à ceux qui isent à la perfection, qui ne se troue que parmi les Grecs. Aussi Terenianus a dit avec beaucoup de politesse:

Maurus item quantos potuicognosce-

re Grajos?

Quorum precipue studiis pars Musica constat.

Moy qui suis Afriquain, combien ay-je û connoître de Grecs, dans l'étude desuels consiste particulierement l'art de Poësie? Ces originaux Grecs qu'lorace yeut qu'on life, sont Homere 284 REMARQUES

& Platon pour les caracteres & les passions, les Tragiques & les Comiques pour la disposition des sujets, pour la regularité de la composition. & pour l'esprit; mais sur tout les Poëtes de la vieille Comedie, qui estoient plus exacts & plus remplis que ceux de la nouvelle. On fera plus de progrés dans Aristophane seul qu'on n'er auroit fait dans Menandre, Apollo

dore & Diphilus.

270 At nostri Proavi Plautinos & numeros & landavêre Sales | On dit pute icy beaucoup s'il faut lire nostr ou vestri. Les uns pretendent qu'Hc race estant fils d'Affranchi, & n'ayar par consequent point d'ancestres, n' pû dire nostri proavi, nos ayeux, ma vestr: proavi, vos ayeux; & les autre foûtiennent qu'Horace parlant en ge neral de: Romains, il a pû dire, n ancestres. Mais cette dispute est inut le, ni les uns ni les autres ne sont dat le fait; car ce n'est pas Horace qu parle, ce sont ou les Pisons, ou le Romains en general, qui sur ce qu Horace leur a dit, vos exemplaria Gr. ca, &c. Pour vous, lisez nuit & joi les originaux Grecs! luy répondent

sur L'Art Poetique. 285 D'où vient que vous nous renvoyez aux Grecs? fans aller si loin, nos ancestres n'ont-ils pas loué & estimé les vers & les plaisanteries de Plaute? Cela donne à ce passage une tout autre beauté.

271 Nimis patienter utrumque ne dicam stulte mirati ] C'est la réponse d'Horace à l'objection des Pisons. Ouy vos ancestres ont admiré les vers & les plaisanteries de Plaute, mais ils l'ont fait trop bonnement, pour ne pas dire Cotement. Il est certain que Plaute n'est point du tout exact dans ses vers, qu'il a appellez par cette raison numeros innumeros, des nombres sans nombre, dans son epitaphe qu'il fit luy-mesme. Il est certain encore qu'il a des plaifanteries fades, basses, & souvent outrées; mais il en a aussi de fines & de delicates. C'est pourquoy Ciceron le propose comme un modele à suivre bour la raillerie. Horace n'a nullement pretendu détruire ou combatre ce jugement de Ciceron, il a voulu seulement luy donner des bornes, & condamner l'aveuglement de ceux qui ne trouvoient rien de comparable à Plaute, & qui en admiroient tout également. Cette matiere a csté fort bien traitée dans la Préface qui a esté faite sur trois Comedies de ce Poëte. On ne peut rien y ajoûter. Je la loüerois davantage si je n'estois retenu par la Deesse, cui vincla jugalia cura, qui présse aux nœuds de l'hymen.

274 Legitimunque sonum Il appelle un son legitime, une mesure, une harmonie reglée, qui suit les loix, comme il a dit dans un autre endroit,

legitimum Poema.

Dignis callemus & aure] Ceux qui avoient l'oreille fine & delicate, ne fe contentoient pas de goûter l'harmonie des vers bien faits, ils battoient souvent la mesure avec le pouce, ou avec le pied, comme les Maistres. Terentianus.

Quam pollicis sonore vel plausu pedis

Discriminare qui docent artem, solent.

Les Maistres de l'Art ont accoûtumé de marquer cette cadence en frapant du pied, ou avec le pouce. Cette maniere de battre la mesure avec le pied, est la plus ancienne, & on a long-temps

SUR L'ART POETIQUE. 287 onoré celle de la battre avec la main. Du temps de Juvenal elle n'estoit pas ncore connue, car on la battoit avec les coquillages, comme cela paroist ar cette remarque de son Commenateur sur ce vers, audiat ille testarum repitus. Testis enim antea percutiebant, altantibus Pantomimis, quia tunc non rat ut mesochori percuterent manibus. Car on battoit la mesure avec des coquilages (c'estoit comme nos castagnetes) ruand les Pantomimes dansoient : car es Maistres du Chœur ne la battoient as encore avec les mains. Il dit avec es mains, parce que de son temps on pattoit de la main droite dans la main gauche.

275 Ignotum tragica genus invenisse amena dicitur Aprés avoir traité le tout ce qui concerne la Tragedie, le la disposition de ses sujets, de ses aracteres, de son stile, & deses vers; 'ordre naturel veut qu'il parle de la Comedie; mais comme ses commentemens ont esté fort obscurs, & qu'elle a esté cultivée beaucoup plus ard que la Tragedie, Horace remonte jusqu'à la source de ces deux Poënes, qui furent long temps compris

sous le nom general de Tragedie Avant Thespis il y avoit eu plusiour. Poëtes Tragiques & Comiques; mai comme ils n'avoient rien changé à la premiere ébauche de ce spectacle, & que Thespis fut le premier qui y si quelque changement, on le compte ordinairement pour l'inventeur de a Poëme. Aristote nous fait assez en tendre qu'avant Thespis la Tragedie n'estoit qu'un tissu de contes bouf fons faits en stile comique, & mêlé parmi les chants du Chœur qui en tonnoit les louanges de Bacchus. Co Poëte se conforma apparemment luy mesme à cette coûtume, & ensin i imagina les changemens que nous al lons expliquer, & qui ont esté les pre miers degrés, par lesquels la Tragedie a monté à la perfection où Sophocle & Euripide l'ont élevée. Aussi Plator écrit dans son Minos: La Tragedie es fort ancienne en ce pais, elle n'a pas com mencé par Thespis & par Phrynichus mais si vous y prenez bien garde, ce Poe me a esté inventé long-temps auparavan en cette ville. Si Heinsius avoit examiné ce passage de plus prés, je m'assure qu'il auroit moderé l'horrible de mangeaison sur L'Art Poetique. 289 mangeaison qu'il a euë de tout chan-

ger.

276. Et plaustris vexisse Poëmata Thespis qua canerent, agerentque per-uncti facibus ora] Ce passage a esté oûjours mal expliqué, & de fort savans hommes s'y font trompez: car ils ont cru qu'Horace ne marque icy que leux changemens que Thespis eût faits l'ancienne Tragedie. Le premier, de promener ses Acteurs dans une charete, au lieu qu'auparavant ils chanoient par tout où ils se trouvoient: x l'autre, de les avoir barbouillés de ie, au lieu qu'auparavant ils jouoient ans avoir rien sur le visage. Mais s'il l'y avoit eu que cela, je ne voy pas ue ce spectacle eust dû paroistre si ouveau. On a oublié le principal. L'est que Thespis jetta dans le Chœur n personnage qui, pour le délasser c pour luy donner le temps de rerendre haleine, recitoit une avantue de quelque perfonnage illustre ; & 'est ce recit qui donna lieu ensuite ux sujets des Tragedies. Voilà pouruoy Horace dit, qua canerent agerentue, qu'ils chantoient, & qu'ils jouoient; n'ils chantoient, c'est pour le Chœur; Tome X.

REMARQUES

qu'ils jouvient, c'est pour l'Acteur. Il ne faut donc pas s'étonner si ce spectacle plut merveilleusement à un peuple qui jusqu'alors n'avoit eu que le Chœur pour tout divertissement. On verra les Remarques sur la Poëtique d'Aristote. Ces Comediens qu'on promenoit sur des charetes, & dont les Pieces estoient remplies de railleries & d'injures, donnerent lieu au proverbe, èt auaigns répen, & étauaigns, parler de dessus la charete, pour dire,

injurier, railler, &c.

278 Post hunc persona pa'laque re pertor honesta Æschylus] Il n'est pa si aise d'inventer que d'ajoûter aux inventions des autres. Les change mens que Thespis avoit déja faits a l'Tragedie, donnerent lieu à Eschyl d'en faire de nouveaux & de plus considerables. Il donna un masque à se Acteurs: car persona est icy unmasque & non pas un personnage; les habill de robes trasnantes, leur chausta brodequin; au lieu de charete, sit be tir un theatre mediocrement exhauss & changea entierement le stile qui de vint grave & serieux, au lieu qu'estoit auparavant sort burlesque, asse

sur L'ART POETIQUE. 291
phosa; mais je m'étonne qu'Horace
ne dise rien des changemens plus importans qu'Aristote attribuë à Eschyle: car il dit dans sa Poëtique, qu'il
ijoûta un Acteur à celuy de Thespis,
qu'il diminua les chants du Chœur,
à qu'il inventa un premier rolle,
promaganissia hoppy. Cela meritoit d'êre remarqué.

Pallaque ] C'est ce que Laërce ap-

pelle 50 lw, une robe traînante.

279 Instravit pulpita tignis Pulpium, le theatre, le lieu où joüent les Acteurs; ce que les Grecs appelloient

Logeion.

281 Successit vetus his Comædia Je uis tres-fasché d'avoir à m'opposer si ouvent aux entreprises d'Heinsius, nais elles sont si injustes, & d'ailleurs aites avec tant de consiance, que ce eroit en quelque maniere trahir le Public que de n'en pas avertir. Il preend que ces quatre vers doivent estre ransportez aprés le vers 250. où il est arlé des Satyres ausquels il pretend que la vieille Comedie ait succedé. Mais ce sentiment est si peu soûtenable, que si l'on trouvoit ces vers disposés comme il veut les mettre, il est

Bb ij

202 REMARQUES constant que malgré tout le desordre où Horace a laissé ce petit Traité, il faudroit necessairement les rapporter où ils sont, car c'est leur place naturelle & veritable. Quand Horace dit que la vieille Comedie succeda aux Pieces de Thespis & d'Eschyle, il ne pretend ni nous dire qu'aprés eux i n'y eut plus de Poëte Tragique, n nous faire entendre que la vieille Co. medie dût sa naissance à la Tragedie Cela est frivole & vain; mais son des sein est de nous apprendre que la Co medie ne commença à estre cultivé qu'aprés que la Tragedie eut reçu s persection. Et c'est là le sentimen d'Aristote, qui aprés nous avoir di que la Tragedie nâquit des hymne qu'on chantoit à Bacchus; & la Co medie, des chansons obscenes qu'o chantoit en l'honneur de ce mesm Dieu; passe à la Tragedie, dont explique les changemens que luy a porterent Thespis, Eschyle & Sophi cle; & revient ensuite à la Comodi Voicy ses propres termes: Les chang mens qui sont arrivez à la Tragedu ont esté sensibles, & on en a connul Auteurs. Mais la Comedie a esté inco:

SUR L'ART POETIQUE. 293 nue, parce qu'elle ne fut pas cultivée des le commencement, comme la Tragedie. Car le Magistrat ne commença que fort tard à donner des Chœurs comiques; ceux qui jouoient alors estoient des Acteurs libres & volontaires qui jouoient pour eux, & sans ordre. Mais depuis que la Comedie eut commencé de prendre quelque forme, on suit les Poëtes qui y ent travaillé, & c. Ces paroles meritoient d'estre considerées; & si Heinsius y avoit daigné faire quelque attention, il auroit entendu le passage d'Horace, & n'y auroit rien changé. Selon la doctrine d'Aristote, qu'Horace a suivi, la Tragedie & la Comedie ne furent d'abord qu'une mesme chose : mais aprés que le grave & le serieux furent separez du burlesque, on s'attacha au premier, & on negligea l'autre; La Comedie demeura dans fon premier chaos, on ne reçut que des changemens fort mediocres, pendant que la Tragedie fit de tres-grands progrés. Enfin la Tragedie ayant reçu sa perfection, aprés bien des changemens, se reposa, pour me servir du terme d'Aristote, ¿ navouro έποὶ έχε τω έωντης φύσιν, & alors on Bb iii

REMARQUES pensa serieusement à cultiver aussi la Comedie. Du temps d'Eschyle même les Poëtes Chionides, Magnes & Phormus y travaillerent avec luccés. Voilà pourquoy Aristote dit que depuis qu'elle eut reçu quelque forme, on fait les Poëtes qui y ont travaillé: mais incontinent aprés la mort d'Eschyle, elle reçut son entiere perfection par Cratinus, Platon, Epicharme, Crates, Eupolis, Aristophane, qui vécurent tous en mesme temps. Horace a donc eu raison de dire, successit vetus his Comædia, la vieille Comedie a succedé à Thespis & à Eschyle. Et cette verité est si constante, que Marc Antonin mesme l'a reconnuë, & qu'il a dit dans le paragraphe v. de l'onziéme Livre: μετὰ ἢ των τεαγωδίαν ή αρχαίο κωμωδία παςήχθη, après la Tragedie parut la vieille Comedie. Marc Anto. nin vouloit-il parler de la Tragedie fatyrique? Il y auroit du ridicule à le pretendre : car il est si peu vray que la Comedie soit née de ce Poëme Satyrique dont Horace parle, qu'elle l'a mesme précedé, comme il seroit aisé d'en donner des preuves. Mais c'est

assez parlé contre Heinsius, dont j'esti.

sur L'ART POETIQUE. 295 me & admire autant la profonde érudition, que je condamne le mauvais usage qu'il en a fait en quelques rencontres. Quand Monsieur Despreaux a dit dans son Art Poëtique:

Des succés fortunés du spectacle tragique Dans Athenes nâquit la Comedie

antique.

il n'a pas voulu faire entendre que la Comedie dût sa naissance à la Tragedie florissante. Mais il a voulu dire comme Horace, que la Tragedie ayant reçu toute la persection dont elle estoit capable, on cultiva la Comedie, qui par là dût les soins qu'on eut d'elle, à l'état où l'on avoit mis la

Tragedie auparavant.

282 Sed in vitium libertas excidit ]
La vieille Comedie fut de deux fortes;
dans celle qu'on appelle proprement
la vieille Comedie, il n'y avoit rien
de feint dans les fujets, les Poëtes reprenoient publiquement les vices, &
ils n'épargnoient ni les principaux citoyens, ni les Magistrats, dont ils
mettoient sur le theatre les noms &
les visages. Mais Lysander s'estant

Bb iiij

296 REMARQUES

rendu maistre d'Athenes, & en ayant changé le gouvernement, qu'il mit entre les mains de trente des principaux, cette trop grande liberté déplut, & on défendit de nommer ceux dont on representoit les actions; & ce fut un certain Lamachus qui en fit le decret. Les Poëtes mirent donc des noms fuppofés; mais ils peignirent si bien les caracteres, & les designerent si bien, qu'on ne pouvoit les méconnoistre, & c'est ce qu'on appella la moyenne Comedie. Il y en a de ces deux sortes dans Aristophane. Cette møyenne Comedie dura jusques au temps d'Alexandre le Grand, qui ayant achevé de s'assurer l'Empire de la Grece par la défaite des Thebains, fut cause qu'on refrena cette licence des Poetes, qui s'augmentoit de jour en jour. Et c'est ce qui donna la naissance à la nouvelle Comedie, qui ne fut plus qu'une imitation de la vie commune, & qui ne porta sur le Theatre que des avantures feintes & des noms suppofés. La vieille & la moyenne Comedie ont regné avant Alexandre; mais depuis Alexandre on n'a plus parlé que de la nouvelle. Horace parle

sur L'ART POETIQUE. 297

icy de ce dernier changement.

284 Chorusque turpiter obticuit sublato jure nocendi | Puis qu'Horace dit que le Chœur se tut, c'est une marque certaine qu'il ne parle pas du de-cret de Lamachus, & de la reforme qu'on apporta à la vieille Comedie: car il y eut un Chœur à la moyenne. Il parle donc de la loy qui fut portée ontre les Poetes de cette derniere. Car aprés cela les Poëtes n'ayant plus a liberté de reprendre les vices de eurs citoyens, & de mettre sur le heatre leurs avantures veritables fans es déguiser; ils supprimerent le Chœur dont ils se servoient particuierement à cet usage, comme cela paroist par les Comedies d'Aristohane.

Turpiter obticuit ] Il se tut ignomiieusement, car il se tut pour éviter i peine portée par la loy qui le conamna à se taire. D'où vient donc u'on a voulu rapporter ce turpiter à ocendi? Est-ce parce qu'il y a de la onte à continuer ses excés, & qu'il 'y en a point à obeir à la loy qui les ondamne? Cela est vray. Mais enore un coup, le Chœur se tut igno298 REMARQUES

minieusement, parce que la loy reprima sa licence, & que ce sut, à proprement parler, la loy qui le bannit; ce qu'Horace regarde comme une es

pece de flétrissure.

285 Nil intentatum nostri liquen Poëta On ne peut rien voir de mieux suivi. Horace, aprés avoir parlé de changemens qui estoient arrivez à la Comedie Greque, & qui en avoien fait trois especes differentes, ajoût que les Poëtes Latins essayerent de réussir à toutes trois, c'est à dire qu'il ne se contenterent pas d'imiter la nou velle Comedie, mais qu'ils tâcheren d'atraper tout le siel de l'ancienne, & les plaisanteries de la moyenne. Il eut des Poëtes qui firent des Come dies comme celles d'Aristophane, ave des Chœurs, comme il y en avo dans les Atellanes.

286 Vestigia Graca aust deserere celebrare domestica fasta ] Les Poët Latins, aprés avoir traduit assez lont temps les Pieces des Grecs, & avosait des Comedies qu'ils appelloies palliatas, parce que le sujet esto Grec; oserent bien marcher seuls, saire des Pieces sur des sujets Romain

sur L'ART POETIQUE. 299 qu'Horace appelle par cette raison domestica facta, des avantures domesti-

ques.

288 Vel qui pratextas, vel qui docuère togatas ] Les Pieces Romaines faites sur des sujets Romains, étoient appellées du nom general de togata, parce que la toge estoit l'habit de tous les Romains, comme je l'ay expliqué dans les Remarques sur Festus. Cependant Horace separe icy les togata d'avec les pratenta; ce qui fait présumer que de son temps on avoit donné le nom à chaque Piece, selon son sujet & ses personnages. Celles dont le sujet estoit grave, & dont les Acteurs representoient les premiers personnages de l'Etat, ou les principaux Magistrats, estoient appellées pratexta, c'estoit de veritables Tragedies. Celles qui estoient moins graves, & qui ne representoient que les avantures de citoyens moins considerables, eurent le nom de togata. Melissus inventa une troisséme espece de Pieces togata, qu'il appella trabeatas, à mon avis, parce qu'il y representoit les avantures des gens de guerre, & des Chevaliers, dont l'habit eftoit appellé trabea. Les Comedies qui estoient au dessous de celles-là, & qui n'imitoient que la vie commune de la simple Bourgeoisie, furent toutes comprises sous le nom de tabernaria. Il ne nous reste aucune de ces Comedies togata. La seule Piece Romaine qui soit parvenuë jusques à nous, c'est l'Octavie qu'on attribuë ordinairement à Seneque. C'est une veritable Piece pratexta, mais tres-méchante.

Docuère ] Ce mot est remarqua ble, enseignerent. Le terme, enseigner estoit affecté aux Poëtes qui travail loient pour le theatre, & qui estoient appellés Docteurs, Aldionaloi, ce qui marquoit visiblement que leur bui n'estoit pas tant de divertir que d'in

struire.

290 Quam lingua ] Par sa langue c'est à dire par ses écrits. Il parle par ticulierement des Pieces de theatre & il avoüe que la precipitation de Poëtes, & le peu de soin qu'ils a voient de corriger leurs Ouvrages estoient cause qu'ils n'avoient pas at teint la perfection. Et c'est à quoy si rapporte ce jugement de Quintilien In Comædia maxime claudicamus. Nou

sur L'ART POETIQUE. 301

commes foibles pour la Comedie.

291 Lima labor & mora ] La peine de corriger. C'est lima labor qui répond à multa litura du second vers aprés celuy cy, & la patience de garder long-temps un Ouvrage sans le donner au Public, c'est mora, qui répond à multa dies.

292 Pompilius sanguis ] Il a esté dit au commencement que ces Pisons des-

cendoient de Numa Pompilius.

Carmen reprehendite quod non multa dies & multa litura ] Le precepte est bien formel. On peut voir la Remarque sur le vers 166. de la premiere Epistre du Livre 11. Horace sait icy le procés à une infinité d'Ouvrages.

294 Prasectum decies non castigavit ad unguem ] C'est une metaphore prise de ceux qui travaillent en marbre, en bois, &c. & qui passent l'ongle sur leur ouvrage pour voir s'il est bien uni. Les Grecs appellent cela εξουνχίζειν; & il y a sur cela un beau mot de Polyclete, Χαλεπώτατον δὰ πὶ κρου ο ταν ἐν ονυχι ὁπηλὸς γίνη). Le plus difficile de l'ouvrage, c'est quand il ne faut plus qu'y passer l'ongle.

295 Ingenium misera, quia fortuna-

tius arte ] Democrite soûtenoit que l'art estoit inutile pour la Poësse, qui devoit venir de l'enthousiasme & de la fureur. Ciceron dans le 1. Livre de la Divination : Negat enim sine furore Democritus quemquam Poëtam magnum esse posse. Democrite nie qu'on puisse estre bon Poete sans la fureur. C'est le sentiment de Socrate dans l'Ion. Les fots qui prennent tout de travers en prenant tout au pied de la lettre, croyent sur cette autorité qu'il n'y a qu'à renoncer à l'étude & au travail, & à tâcher seulement de bien imiter l'exterieur des Poëtes, & leurs manieres extraordinaires. C'est ce qu'on faisoit du temps d'Horace, une infinité de gens affectoient l'air de Poëte par la malpropreté & par la re-traite. On faisoit alors pour la Poësie ce que beaucoup de gens font aujourd'huy pour la devotion.

Misera arte ] Horace appelle l'art miserable dans le sens de Democrite, car pour luy il pense bien autrement, comme on le verra sur le vers 409.

299 Nanciscetur enim pretium nomenque Poëte ] Horace dit cela avec indignation, sur ce que les méchans sur L'Art Poetique. 303 oëtes attrapoient la reputation & les ecompenses qui n'estoient duës qu'-

ux grands Poëtes.

300 Si tribus Anticyris ] Strabon e fait mention que de deux Anticyes où il croissoit de l'ellebore. Hoace en met trois, pour donner une blus grande idée de la folie dont il rarle, laquelle ne pourroit estre gueie par tout l'ellebore de trois Anti-yres, s'il y en avoit autant.

301 Tonsori Licino ] Ce Licinus floit un fameux Barbier qu'Auguste leva à la dignité de Senateur, pour ecompenser la haine qu'il avoit ténoignée contre Pompée. C'est de luy

ju'on fit cette épitaphe:

Marmoreo tumulo Licinus jacet , ist Cato nullo ,

Pompeius parvo, quis putet esse Deos?

Licinus a un superbe tombeau de marbre, Caton n'en a point, Pompée n'en a qu'un fort petit. Qui pourra croire

aprés cela qu'il y a des Dieux?

302 O ego lavus qui purgor bilem verni sub temporis horam Horace dit que puisque la folie sussit pour estre Poëte, il est bien sot de se faire pur-

ger de la bile au commencement de tous les Printemps: car en conservant cette bile il pourroit en faire à la fin un amas qui luy donneroit ce degré de folie necessaire pour estre bon Poëte.

303 Non alins faceret meliora Poëmata Car personne n'estoit plus bi-

lieux que luy.

Verum nil tanti est Mais ce n'est pas la peine, je n'estime pas assez la poësie pour l'acheter à ce prix. Ho race se moque de ces sots Poëtes.

304 Ego fungar vice cotis acutum reddere qua ferrum valet ] Plutarque rapporte ce mot à Ifocrate, qui estaninterrogé comment il se pouvoit faire que sans éloquence il rendist les autre éloquents, répondit: ½ αὶ αἰκόναι αυτα μβὸ τεμαῖν ἐ δυνανται, τ τ τ σίδη ερν τμω πκὸν ποιεσι. Les pierres à éguiser n coupent pas elles-mesmes, mais elles rendent le fer capable de couper. Horac dit icy formellement qu'il n'écrivoi rien, c'est à dire qu'il ne faisoit n Poème Dramatique, ni Poème Epi que; il ne se regarde donc pas comm Poète; & c'est ce qui prouve ce qua esté remarqué sur l'onziéme vers.

306 Ni

sur l'Art Poetique. 305 306 Nil scribens ipse ] Horace appelle ne rien écrire, parce qu'il ne fait ni Poëme Epique, ni Poëme Dramatique.

307 Opes ] Les richesses de la Poë-

fie.

Quid alat formetque Poëtam ] Ce qui forme & nourrit le Poëte. Horace joint icy le naturel avec l'art : car forme présuppose le premier, & nourrit pré-

suppose l'autre.

309 Scribendi sapere est & principium & sons C'est le principe qu'il oppose à celuy de ces sots Poëtes; car c'est comme s'il leur disoit : Vous croyez que pour estre Poëte il ne saut que de la solie, & moy je vous dis qu'il faut du bon sens, & que sans le bon sens on n'écrira jamais rien qui soit suportable.

310 Rem tibi Socratica poterunt oftendere charta Il ne suffit pas de dire aux gens, il faut du bon sens pour bien écrire; il faut encore leur enseigner où ils peuvent puiser ce bon sens. Et c'est ce qu'Horace fait icy en leur indiquant la source mesme du bon sens & de la raison, c'est à dire la Philosophie de Socrate, la Philosophie

Tome X. Cc

306 REMARQUES

Academique, qui seule éclaire l'esprit, & le rend capable de connoistre la verité; & qui traite mieux de la Morale que toutes les autres. Dans le v. Livre de finibus, Pison fait ce bel éloge de l'ancienne Philosophie Academique, qui comprenoit alors les Peripateticiens, comme Aristote: Ad eos igitur converte, te quaso, ex eorum enim scriptis & institutis cum omnis doctrina, liberalis, omnis historia, omnis sermo elegans sumi potest, tum varietas est tanta artium, ut nemo sine eo instrumento ad ullam rem illustriorem satis ornatus possit accedere. Ab his Oratores, ab his Imperatores, ac rerum publicarum principes extiterunt, ut ad minora veniam, Mathematici, Poete, Musici Medici denique ex hac, tanquam ex omnium artium officina profecti sunt Donnez-vous donc à eux, je vous prie car dans leurs principes & dans leur: écrits on peut puiser toute la belle doctrine, toute l'histoire, toute la politesse du langage. Il y a de plus une si grande varieté d'arts, que sans ce secours il est bien difficile de réussir parfaitement à quelque chose de considerable. Ce som eux qui ont formé des Orateurs, des Generaux, & des premiers Personnages des Republiques, & pour venir à des choses moins importantes; de leur école, comme d'une boutique generale de tous les Arts, sont sortis des Mathematiciens, des Poëtes, des Musiciens, & des Medecins. Mais Horace se renserme particulierement dans la Morale, qui a esté mieux traitée par Socrate que par aucun autre Philosophe, & qui est la plus necessaire à un Poëte pour former ses caracteres.

311 Verbaque provisam rem non invitasequuntur J Quand les choses qu'on veut exprimer sont bien conçues, on trouve aisement des expressions; ipse res verba rapiunt, comme dit Ciceron dans le 111. Livre de sin. Les choses ravissent entre entr

312 Qui dicit patria quid debeat & quid amicis ] La Morale traite de tous les devoirs qui peuvent lier les hommes; si l'on ne connoist le fort & le foible de tous ces devoirs, il est impossible de former des caracteres justes & vrai-semblables. Il n'y a donc rien de plus necessaire à un Poëte que l'étude de cette Morale, qui seule peut le mettre en état de réussir. Mais cette

Cc ii

science est d'une plus grande étenduë que l'on ne pense, & ce n'est pas l'é-

tude d'un jour.

314 Quod sit conscripti, quod judicis officium Conscripti, d'un Senateur, car on appelloit les Senateurs Peres conscripts. Judicis, d'un Juge c'est à dire d'un Preteur, d'un Questeur, d'un Commissaire nommé pour juger des procés civils ou criminels soit que ce Juge soit pris parmi le Senateurs ou les Chevaliers, ou que ce soit un particulier choisi par le Parties, & agréé par le Preteur.

316 Reddere persona scit convenientia cuique] Il donne à chaque person nage les mœurs qui luy sont convenables, tà aquissiont a sparler un General d'armée en Solgat un Dieu en Bourgeois, un Senateu en petit Juge de village. Ensin il conferve la nature de chaque caractere a donne aux vices aux vertus le justes bornes qu'ils doivent avoir, a qui les empeschent de se consondre.

317 Respicere exemplar vita morum que jubebo doctum imitatorem ] On n'a pas bien éclairci ce que c'est qu'Ho race appelle icy exemplar vita morum

SUR L'ART POETIQUE. 200 que : car ce ne peut pas estre la vie de chaque particulier. Je suis persuadé que par ce modele de la vie & des mœurs Horace designe la Nature, qui seule est l'original & la source de toutes les differentes mœurs & de toutes les vies qu'on voit sur le theatre du monde. Il faut donc qu'un savant imitateur, c'est à dire un bon Poëte, qui voudra mettre fur le theatre un avare, un ampitieux, un fourbe, &c. ne regarde pas ce que font un tel & un tel dont l a l'idée; mais qu'il ait devant les veux ce qu'ils doivent faire, ce que a Nature veut qu'ils fassent, en un not qu'il travaille d'aprés la nature, x non pas d'aprés le particulier, qui r'en est souvent qu'une copie imparaite & confuse.

318 Et veras hinc ducere voces Ce passage est important, il meritoit l'estre bien expliqué. Je tâcheray de e rendre sensible par un exemple que l'emprunteray des Peintres, car aussi les ne sont l'une & l'autre qu'une ure imitation. Un Peintre qui vouant peindre une belle semme, emrunte le visage de la plus belle per-

sonne qu'il connoist, ne peut pas se vanter d'avoir fait un veritable por trait de la beauté : car fon Ouvrage n'est qu'une copie d'une autre copie par raqual @ in ann deias winn (15, un imitation de l'image, & non pas de li verité, comme dit Platon, qui ajoûte que ce Peintre n'est qu'au troisiém degré, Teir G- 63 São & na xão sovain 6 a) anderas. Les traits de son ouvrag ne sont pas vera linea, des traits tiré d'aprés le vray : mais linea simulate adumbrata, des traits tirez d'aprés l' mage, d'aprés la copie. Il n'a pas cor sulté le veritable original. Il en est d mesme du Poëte, si lorsqu'il veut m presenter un avare, il se contente d peindre l'avarice d'un tel ou d'un t particulier, il prend l'ombre pour corps, l'image pour la verité. Mais au lieu de s'arrester à cette copie, attache ses yeux sur la Nature, l contemple cette idée d'avarice qu'ell fournit, il est au second degré, il tr vaille sur le veritable original, & tou les traits qu'il en tire ne peuvent pe manquer d'estre vrais, parce qu'ils for वंक वेशा प्रसंबद हम वंत्र वे क्वा न्वं क्वा विश्व of ils for tirez d'aprés la verité, & non pas d'a

sur L'Art Poetique. 311 rés l'image. Voilà pourquoy Horace it icy, veras hinc ducere voces, & tier de là de veritables expressions. Si l'on voit bien connu toute la beauté de passage, on n'auroit pas voulu chaner veras, veritables, en vivas, viantes.

319 Interdum speciosa locis moratane recte fabula Pour marquer l'imortance de la Morale dans la Comeie, il dit qu'un sujet où il y aurade elles sentences, de beaux sentimens, u'Aristote appelle Savoias & memoin-Was, & où les mœurs seront bien larquées, quoy qu'il foit d'ailleurs lal conduit, & qu'il n'y ait ni grace i art, réissira toûjours mieux auprés u peuple mesme, qu'un sujet bien aité, dont les vers seront les plus eaux du monde, & qui n'aura ni les ocursni les sentimens. Ce jugement Horace est tres-vray; mais il faut se uvenir qu'il parle de la Comedie: ir dans la Tragedie c'est tout le conraire, les mœurs & les sentimens n'y ont pas si necessaires que la disposion du sujet; la Tragedie peut subster sans les mœurs, mais elle ne peut abfister sans l'action, comme je l'ex312 REMARQUES
pliqueray dans les Remarques sur 1

Poëtique d'Aristote.

320 Nullius Veneris, sine pondes & arte | Nullius Veneris, sans les Graces, qui doivent estre les compagne de la Comedie: sine pondere, sans le vers: sine arte, sans aucun art, c'est dire sans la conduite, sans la dispostion du sujet. Car c'est ce qu'Horac a voulu dire icy par le mot d'art, que qu'il l'ait determiné ailleurs pour l mœurs & les caracteres. C'est dans 1. Epistre du Livre 11 On peut ve là les Remarques, c'est au vers 59

321 Miraiur ] l'attache, l'amus le retient, l'empesche de sortir au pr

mier Acte.

322 Quam versus inopes rerum, n gaque canora ] Il appelle vers pauve de choses, & bagatelles harmonieus des vers qui n'ont ni mœurs ni sen mens, & qui contiennent des incide frivoles, qui n'amusent que les ore les, & qui ne disent rien ni à l'esp mi au cœur.

yoye toûjours aux Grecs, comme la fource du beau & du bon. ll faut donc pas s'étonner si ceux c méprisé

SUR L'ART POETIQUE. 313 néprisent tant ces Grecs, font des

thoses si plates & si ridicules.

Ore rotundo ] C'est une saçon de parler Greque. Les Grecs ont dit arler rondement, pour dire, parler lirement, poliment, agreablement; າວງາ ບັນພຣ ນັ້ນ ເຂົ້າ. Il y a un passage re-narquable dans Demetrius Phalereus, t Plutarque a dit des mots ronds & uits au tour. Cette liberté d'expression ue ce mot designe, estoit particuliement attribuée aux Atheniens.

224 Prator landem nullius avaris ne veut pas dire que les Grecs fusnt avares de louanges, il leur impuroit un vice qu'ils n'avoient point, mais peuple n'a mieux loué ce qui toit louable. Mais il veut dire qu'ils taimoient rien tant que les louanges, n'il n'y avoit rien dont ils fussent si ides. Et il attribuë à cette amour s louanges la superiorité qu'ils avient sur les Romains qui n'aimoient e l'argent.

326 Assem discunt in partes centum elucere ] Ils apprennent à subdiviser Isol, l'as Romain en cent parties, an de ne laisser pas perdre l'interest un seul jour ni d'un seul denier.

Tome X. Dd 314 REMARQUES

glot albini Cet Albinus estoit un homme de condition, & un celebre usurier de ce temps-là Pour toute éducation il ne faisoit apprendre à son fils qu'à bien compter comme il a dit des grands Centurions dans la v1. Satyre du Livre 1. Ho race interroge tout d'un coup ce fil d'Albinus, comme un Maistre d'A rithmetique interrogeoit ses Ecoliers

328 Poteras dixisse ] Ce sont les ter mes d'un homme qui se sache de c que l'Ecolier est trop long-temps

répondre.

lier, qui dit que si de cinq onces c en oste une, il reste le tiers du sol c de la livre, comme nous disons, c'e

à dire quatre onces.

nenda cedro ] Les Libraires, poi conserver leurs bons livres, les fre toient du suc qui sort du Cedre, qu'on appelloit cedriam & cedrium. Veruve dans le chap. IX. du Liv. I Le Cedre a une huile appellée cedrium qui a la vertu de conserver toutes chosede maniere que les livres qui en sont su tes, ne sont sujets ni à la moissssure.

sur l'Art Poetique. 315
aux vers. Pline rapporte un passage
d'Hemina, qui voulant rendre raison
de ce que les livres de Numa s'estoient
conservés plus de cinq cens ans dans
la terre sans se gâter, dit: Et libros
cedratos fuisse, proptereà arbitrarier tineas non tetigisse. Ces livres estoient frotés d'huile de Cedre; c'est pourquoy ils
n'ont point esté gâlés par les vers. Mais
en nostre Langue on ne sait ce que
c'est que des vers dignes d'estre frotés
d'huile de Cedre, & ce seroit un langage barbare; c'est pourquoy j'ay pris
an autre tour dans la traduction, &
'ay mis, des vers dignes d'estre avonez
par les Muses.

332 Et levi servanda cupresso Ils ne e contentoient pas de froter les livres de cedre, on les tenoit dans des arnoires, dans des tabletes de Cyprés, qui a la mesme vertu que le Cédre.

333 Aut prodesse volunt, aut delecare Poëta Horace ne parle pas icy les disferens Ouvrages des Poëtes, nais des disferentes qualités d'un méne Ouvrage, & des disserentes vues que les Poëtes peuvent avoir dans eurs Pieces: car ou ils veulent instruire, ou divertir, ou faire les deux en-

Ddij

216 REMARQUES

semble. Horace donne des preceptes pour les deux premiers, & se declare

avec raison pour le troisième.

335 Quidquid pracipies, esto brevis] Voilà pour ceux qui ont dessein d'instruire. Il dit que toutes les instructions doivent estre courtes, afin qu'on puisse les comprendre & les rétenir facilement.

337 Omne supervacuum pleno de pec-tore manat ] C'est une metaphore em-pruntée d'un vaisseau déja plein, qui ne peut plus rien recevoir, tout ce que l'on y verse de plus est perdu. I en est de mesme des sentences & des discours instructifs, tout ce qui est de trop s'écoule & ne fait aucune im

preffion.

338 Fieta voluptatis causa sint pro xima veris Voicy pour ceux qui n veulent que divertir. Horace leur re commande de ne s'éloigner jamais d la vrai-semblance. Il est quelquesor permis de s'en écarter dans les chose qui font faites pour l'inftruction, or l'on peut avoir recours aux Dieur à qui tout est possible. Mais on doi la suivre tres exactement dans les che ses qui ne sont faites que pour le pla

SUR L'ART POETIQUE. 217 sir, où il ne faut rien qui tienne du miraculeux ou de l'incroyable. Ce precepte est tres-important, & il n'y en a presque point qui soit plus souvent violé. Il faut bien remarquer icy de quelle maniere Horace s'exprime quand il parle des sujets de Comedie; il dit ficta, parce que les sujets de la nouvelle Comedie sont toûjours des sujets feints, au lieu que ceux de la Tragedie sont tirez de quelque histoire connuë, comme cela a esté remarqué ailleurs. C'est pourquoy dans le Pseudolus de Plaute, Pseudolus dit:

Sed quasi Poëta fabulas quum cepit sibi

Quarit quod nusquam est gentium, reperit tamen,

Facit illud verisimile, quod mendacium est.

Nunc ego Poëta fiam.

Mais comme un Poëte, quand il a pris la plume, cherche ce qui n'est nulle part, & le trouve pourtant, & rend vraysemblable ce qui n'est qu'un pur mensonge; je vais faire de mesme, & c.

339 Nec quodcumque volet poscat sibi fabula credi] On a expliqué ce vers

O que la fable, le sujet, ne demande pas qu'on le croye sur tout ce qu'il voudra. Mais cette explication me paroist vicieuse en toutes manieres. Non seulement un sujet ne doit pas demander qu'on le croye sur tout ce qu'il presentera d'extraordinaire & de monstrueux; mais il ne doit mesme rien offrir qui ne soit croyable. Ce precepte d'Horace seroit donc faux, ou au moins susceptible d'une fausse interpretation; & il n'y a pas d'apparence qu'Horace soit tombé dans ce vice. D'ailleurs je ne say si l'on peut bien dire en Latin, posco hoc mihi cre di, pour je demande qu'on me croye sur cela. Cette expression signifie bien plus naturellement, je demande qu'on mi confie cela: Quoi qu'il en soit, je suis per fuadé que ce vers doit estre explique mot à mot, qu'un sujet (comique) n demande pas qu'ontuy confie tout ce qu'i voudra. C'est à dire qu'il ne doit par vouloir qu'on hazarde sur le theatre toutes sortes d'avantures. Il a déja dit en parlant de la Tragedie:

Nec pueros populo coram Medea tru

cidet.

Que Medée n'égorge pas ses enfans de

sur L'ART POETIQUE. 219 vant le peuple; & qu'il faut éloigner toutes ces choses des yeux du spectareur, pour les luy representer ensuite dans un recit fidele & touchant. Et cy en parlant de la Comedie, de peur que les Poëtes ne s'imaginassent qu'elle fouffre ce que la Tragedie ne ouffre pas, il dit absolument que dans a Comedie mesme ils ne doivent pas nazarder tout ce qu'un sujet demanle, c'est à dire que ni dans la repreentation, ni dans le recit, on ne doit rien hazarder qui ne soit dans les regles de la vrai-semblance; & que quand in sujet demande une chose qui paroîcroit ou monstrueuse ou incroyable, il faut non seulement l'éloigner des yeux des spectateurs, mais la supprimer entierement, & choisir plutost un autre sujet. C'est le sens de ce precepte qui est d'une tres-grande consequence. L'exemple qui suit le rendra plus clair.

340 Neu pransa Lamia vivum puerum extrahat alvo ] Voicy une des choses que les Poëtes Comiques ne doivent hazarder ni dans la representation, ni dans le recit; c'est de faire voir une Lamia, une semme mons220 REMARQUES trueuse qui a avalé un enfant qu'on

retire vivant de son ventre.

Lamia | Comme on a feint qu'il y avoit un Lamus Roy des Lestrigons, qui se nourrissoit de chair humaine; on a feint aussi qu'il y avoit en Libye une Reine appellée Lamia, qui devoroit les hommes. Euripide en parle dans ces vers:

Τις τ' ένομα το έπου είδι του βροτοίς OUN offe Namias The Albusinhis SuGs

Qui ne connoist pas le nom de l'Afriquaine Lamia, si funeste aux hommes! Il paroist mesme par un passage de Diodore, que cette sable estoit sort commune en Afrique : car il dit qu'. Ophellas Roy de Cyrene allant trouver Agathoclés, qui faisoit la guerre aux Carthaginois, passa par une profonde vallée où il vit un antre fort vaste, tout couvert de Lierre & de Smilax, où l'on disoit qu'estoit née la Reine Lamia. Les Romains convertissoient cette Lamia en une espece de Sorciere monstrueuse qui devo-roit les enfans. Et les Nourrices se servoient de ce nom comme d'un épouventail pour faire peur à leurs nfans, & pour les appaiser. Horace ondamne icy fans doute quelque Poëe de fon temps, qui dans une Comelie avoit introduit une Lamia, du rentre de laquelle on tiroit tout en rie un enfant qu'elle avoit devoré.

341 Centuria seniorum agitant expertia frugis Il dit que les vieillards ondamnent & rejettent ces fictions, qui ne contiennent rien d'utile. Car la rieillesse veut de la morale & de l'intruction. Centuria seniorum, les cenuries des vieillards, c'est à dire les pandes des vieilles gens. Car Servius Tullius avoit partagé le peuple Romain en six classes qui contenoient cent quatre vingts treize bandes; & chaque bande estoit composée de gens du mesme âge, ou du mesme rang, ou du mesme bien; & cela estoit fait pour faciliter les Assemblées du peuple dans le Comice. On peut entendre aussi par centuria seniorum, les Senateurs, & je l'aime mieux, à cause de la fuite.

342 Celsi pratereunt austera Poëmata Rhamnes ] Si les Senateurs condamnoient les fictions qui n'avoient rien d'utile, les Chevaliers condamnoient celles qui n'avoient rien de plaisant; ainsi pour avoir-les suffrages des uns & des autres, il falloit les joindre tous deux. Celsi Rhamnes, celsi, c'est à dire les Chevaliers. On peut voir les Remarques sur Festus, au mot celsus. Rhamnes c'est à dire Romani, du nom d'une des trois anciennes Tribus, dans lesquelles sut distribué tout le peuple. Les Rhamnenses, les Tatiens, & les Luceres.

Austera Poëmața ] Les Poëmes aufteres, c'est à dire tristes, secs, où le plaisant n'est pas messé avec l'utile.

343 Omne tulit punëtum ] Il a esté parlé ailleurs de cette maniere de donner les suffrages dans le comice par des

points.

- 344 Lectorem delectando pariterque monendo] Il ne suffit pas qu'il y ait dans une Piece de l'utile en des endroits, & du plaisant en d'autres; il faut que l'utile & le plaisant marchent toûjours ensemble, & qu'ils ne se quittent jamais. Voilà pourquoy Horace a dit pariter.
- 345 Hic meret era liber Sosiis ] Les Sosies, fameux Libraires de cetemps-

sur L'ART POETIQUE. 323. i. Il en a esté parlé dans la derniere

Epistre du Livre premier.

347 Sunt delista tamen quibus ignonife velimus ] Quoy qu'un Poëte Conique doive se proposer d'instruire & le divertir par tout, on ne laisse pas le luy pardonner certaines fautes, & le le souffrir quand il ne réussit pas oùjours également.

348 Nam neque chorda sonum Voiy une comparaison qui marque bien le quelle nature doivent estre ces faues pour estre pardonnables. Il faut ju'elles soient comme ces saux tons que porte quelquesois une corde sause; elle fait une dissonance, mais cette dissonance est cachée & surmontée par es autres chordes qui sont parsaite-

ment d'accord.

350 Nec semper feriet quodcumque minabitur arcus Comme le meilleur tireur du monde ne donne pas toûours dans le but, le meilleur Poëte

ne rêussit pas toûjours.

351 Verum ubi plura nitent in carmine Il ne faut pas pretendre que rien de tout ce qui fort de la main des hommes puisse estre parfait. Les meilleurs ouvrages sont où le bon ne surpasse passe seulement le mauvais, mar où ce mauvais est fort leger & sor peu considerable. En un mot il en est des Ouvrages comme des hommes dont les plus honnestes sont ceux qu ont les plus petits desauts, & en plu petit nombre.

Nam vitiis nemo sine nascitur, opti mus ille est Qui minimis urgetur.

352 Paucis offendar maculis quas au incuria fudit, aut humana | Les faute des Poëtes doivent estre ou de petite negligences, ou de simples marque de l'infirmité humaine, les homme ne pouvant pas également prendre garde à tout. Longin a expliqué a passage dans son chapitre xxx. où i dit que quoy qu'il ait remarqué luy mesme assez de fautes dans Homere & dans tous les plus grands Auteurs & que ces fautes ne luy plaisent nullement; il estime que ce ne sont pas proprement des fautes, mais des oublis & des negligences qui leur ont échapé par hazard, leur esprit estant attaché au grand, & ne pouvant pas s'abaisser aux petites choses.

sur L'Art Poetique. 325
353 Quid ergo] Sur ce qu'Horace
ent de dire qu'on doit pardonner
ax Poëtes les negligences & les faus qui viennent de l'infirmité humaic; on luy fait ou il se fait luy-même
ette objection, Quid ergo? comme
l'on disoit, que faudra-t il donc blâler? car il n'y a rien qu'on ne puisse
ire passer ou pour une negligence,
u pour une marque de cette infirsité.

354 Ut scriptor si peccat idem Lirarius Scriptor Librarius, un Liraire qui écrivoit des livres de sa prore main. Horace répond à l'objecon qu'on luy vient de faire, & il dit ue les fautes qu'on ne doit point paronner sont celles qui reviennent trop buvent, & qui sont toûjours les mênes; par exemple, celles qu'on fait ontre les caracteres, contre la conuite, contre les sentimens; si elles ont trop frequentes, elles ne merient pas de pardon, comme on ne paronne pas à un Copiste de manquer ouvent à un mesme mot, ni à un oueur de Luth de toucher toûjours nal à propos une mesme corde.

357 Sic mihi qui multum cessat \ Ce-

326 REMARQUES
luy qui tombe fouvent dans ces negli
gences, dans ces oublis. Car comm
dit le Proverbe Grec, c'est la marqu
d'un sou ou d'un ignorant de faire
deux sois la mesme faute.

Bis perperam facere idem, non vir est sapientis.

Fit Chærilus ] C'est ce Chærilu dont il a esté assez parlé sur l'Epistr 1. du Livre 11.

miror & idem ] Cette expression et heureuse, Horace admiroit deux or trois sois Chærilus en se moquant toù jours de luy. Deux ou trois endroit qui sont seuls beaux dans un Ouvrage, n'empêchent pas cet Ouvrag d'estre méchant; on les admire, & cela est juste; mais on les admire es se moquant de leur Auteur, voilà tou l'avantage qu'il en retire.

359 Indignor quandoque bonus dor mitat Homerus ] On ne fauroit voi une louiange plus fine. J'admire que Chœrilus ait bien rencontré deux or trois fois, & je suis dans une veritable colere qu'Homere ait sommeillé et quelques rencontres. Les defauts son aussi rares dans Homere, que les beaux

sur L'ART POETIQUE. 327 ndroits sont peu frequens dans les meliocres Auteurs. Qu'il y a de justesse x de politesse dans ce sentiment, & que e say bon gré à Horace de n'avoir pû oir sans indignation & sans dépit les autes qui ont échapé à Homere! En ffet il semble qu'il n'y avoit rien de blus aise à ce grand Genie que de les viter: car ce ne sont pas des fautes rossieres & fondamentales, comme elles que certaines gens luy reprothent aujourd'huy, ce sont des fautes cgeres qui ne meritent pas le nom de autes, comme Longin l'a reconnu. D'ailleurs elles sont en si petit nomore, que comme ce grand Critique 'a remarqué dans le Chapitre xxx111. i l'on prenoit la peine de les ramasser ensemble aussi bien que celles de Plaon, de Demosthenes, & de tous ces utres grands Hommes, elles ne feroient pas la millième partie des bonnes choses qu'ils ont dites. C'est pourquoy, ajoûte-t-il, tous les âges & tous les fiecles qui ont esté exempts d'envie, leur ont déferé la couronne qu'ils conservent encore, & qu'ils conserveront apparemment toûjours, &c. Philemon a fait d'Homere un éloge qui me plaist infiniment: il dit qu'ur homme qui ne dit pas ce qu'il faut est long quand il ne diroit que deux syllabes; mais que celuy qui parle bier & à propos, ne peut estre appelle long, quoy qu'il parle tres-long-temps & la preuve de cela, dit-il, c'est Homere, aprés tous les milliers de vers que ce Poète nous a donnez, personne ne s'est encore avisé de l'appeller long.

Τεκμήσιον ή τέδε τ Ομπρον λάβε, Ουτ Φ η ήμιν μυρίαδας έπων ηςάφι Αλλ' έδε δίς Ομηγον δίρηκεν μακρόν.

360 Verum opere in longo Il excuse ces fautes d'Homere, en disant que dans un Ouvrage de si longue haleine il est permis de sommeiller quelque fois. On peut voir ce que dit Quintilien dans le premier Chapitre du Livre x.

361 Ut pictura poessis erit qua si propius stes Ce jugement est admirable, & si le méchant goût de certains Critiques d'aujourd'huy pouvoit estre corrigé, ce passage pourroit seul faire cette merveilleuse cure. Horace dit que la Poessie ressemble à la Peinture, & que comme il y a des tableaux qui sont ont faits pour estre vûs de loin, & l'autres pour estre examinés de prés; ly a de mesme dans les Ouvrages des oëtes des morceaux qui veulent estre egardés à disserens jours, & qui ont es disserens points de vuë, hors desuels ils perdent leur grace & leur reularité: pour bien juger de ces morceaux, il faut les mettre à leur place, tles examiner avec tous leurs accomagnemens. Cette matiere a esté tresidicieusement expliquée par le savant omme qui a fait le Traité du Poème pique. On peut voir le Chap. VIII. e son dernier Livre.

362 Et quedam si longius obstes ] lertains morceaux qu'on prend dans lomere & dans Virgile, pour les endre ridicules, sont le plus souvent 1 nombre de ceux qu'il ne faut voir 1 de loin, & dans les endroits pour squels on les a faits. Ils ne paroissent reguliers que parce qu'on les a tirés leur place.

363 Hac amat obseurum Comme n feroit grand tort à un Peintre, si n mettoit dans un lieu bien éclairé n tableau qu'il auroit sait pour un bu obscur; on sait injustice à un Tome X.

REMARQUES

Poëte d'examiner en plein jour des morceaux qu'il a faits pour l'obscuri-

té d'où on les a tirés.

365 Hac placuit semel ] Cecy est remarquable. Comme il y a dans la Peinture des choses qui ne sont faites que pour plaire un moment, & pendant que l'œil passe pour aller à des choses plus travaillées: il y a de mesme dans la Poësie des endroits qui ne son faits que pour amuser en passant, & que pour conduire seulement sans dé goût l'esprit du Lecteur à des mor ceaux plus achevés Que les Critique qui condamnent aujourd'huy fi han diment les Anciens, apprennent au paravant à faire toutes ces differer ces.

371 Diferti Messala] C'est le mi me Messala Corvinus, grand Orateu dont il 2 parlé dans l'Ode xx1. du L

Casselius Aulus ] C'estoit un d plus savans Jurisconsultes de ce temp là.

372 Mediocribus effe Poëtis ] I mediocrité ne se fouffre point dans l vers, s'ils ne sont excellens, ils soi mauvais. On a crû que Ciceron este

sur L'ART POETIQUE. 231 Pun avis contraire quand il a écrit: Nam in Poëtis non Homero soli locus A, ut de Gracis loquar, aut Archiloho, au Sophocli, aut Pindaro; sed houm vel secundo, vel etiam infra secunlos. Car parmi les Poetes, Homere n'est eas le seul qui merite de l'honneur. Ni Archilochus, pour ne parler que des Grecs, ni Sophocle, ni Pindare; ceux ui sont immediatement après eux, doiunt avoir part à cette estime, & ceux resme qui sont au troissème rang. Mais e jugement là n'est point du tout ontraire à celuy d'Horace: on peut stre deux degrés au dessous d'Homee, d'Archilochus, de Sophocle & de 'indare, & estre fort au dessus de la nediocrité; on en pourroit donner es preuves sensibles.

373 Non homines, non Dii, non conßêre columna] Tout se revolte cone cette mediocrité, les hommes, les lieux, & les piliers des boutiques des ibraires. Les hommes la rejettent, les lieux, Apollon, Bacchus & les Mus, la desavoüent; & les piliers des outiques où l'on mettoit les affiches, e les souffrent qu'à regret. Il appelle y columna ce qu'il a dit pila dans la

Ee ij

332 REMARQUES

Satyre IV. du Livre I. & le vieux Commentateur dit que c'estoit les piliers où les Poëtes assichoient, pour avertir du jour & du lieu où ils li roient publiquement leur Ouvrage nbi Poëta ponebant Pittacia indicante quo die recitaturi essent. Mais c'estor plûtôt où les Libraires assichoient le livres qu'ils mettoient en vente. Voye, la Remarque sur le vers 71, de la Satire IV.

374 Ut gratas inter mensas sym phonia discors ] La Musique, les el sences, &c. font la joye des festins quand elles sont excellentes; mais auf si quand elles sont mauvaises, elle gâtent le meilleur festin, & cor rompent la meilleure chere du mon de. Il en est de mesme de la Poi fie, elle est faite pour le plaisir & pou le délassement de l'esprit; & quan elle est mediocre, elle a un effet tot contraire, & est aussi detestable qu'i ne Musique discordante dans un fe tin, que des essences gâtées, & que la graine de Pavot mêlée avec du mi tres-amer. C'est une verité constar te, & dont on ne sauroit pourtar convaincre certaines gens qui ne pet vent jamais comprendre comment

sur L'Art Poetieue. 333 st possible qu'en Poesse ce qui n'est sas tres-bon ne puisse estre que tres-nauvais.

375 Crassum unguentum Des efences qui se sont épaissies & gâtées, c qui sont devenues de tres-mauvai-

Et Sardo cum melle papaver ] On nessoit avec du miel la graine de Paot blanc rotie. Pline dans le Chapire VIII. du Livre XIX. Papaveris saivi tria genera : candidum , cujus senen tostum in secunda mensa cum melle pud antiquos dabatur. Il y a trois seres de Pavots domestiques; le blanc, lont les Anciens servoient à la seconde able la graine rôtie, mêlée avec du miel, rc. Il n'y avoit rien de plus méchant ue cette graine mêlée avec du miel le Sardaigne, qui estoit tres-amer, à ause des herbes ameres dont cette se est pleine. Virgile dans la VIII. Ecloque:

Immo ego Sardois videar tibi amarior

herbis.

Que je te paroisse plus amer que les her-

bes de Sardaigne.

376 Poterat duci quia cæna sine istis Comme un festin peut estre bon sans E e iij 334 REMARQUES

Musique & sans essences, on peut estra aussi fort honneste homme & for

agreable sans faire des vers.

377 Juvandis Pour plaire à l'ei prit, & pour le divertir, pour l'instruire & le former. Car ce mot, juvan dis, comprend ces deux choses, l'a greable & l'utile; comme le mot Great e per ces p

379 Ludere qui nescit, campestribu abstinet armis Ludere, faire bien se exercices, monter à cheval, lutter nager, lancer le javelot, manier la pi que, faire des armes, jouer à la pau me, au palet, au trochus. Et c'est c javelot, cette pique, ce sleuret, cet te paume, ce palet & ce trochus qu'i appelle arma campestria, les armes de champ de Mars.

380 Trochive On peut voir la Remarque sur ce vers de l'Ode xxx

du Livre 111.

Seu Graco jubeas Trocho.

383 Liber & ingenuus ] Comme les gens de qualité pouvoient tout faire & tout favoir fans rien apprendre Il y a long-temps qu'on est dans c faux préjugé.

Ingenuus | Un homme né d'un per

sur L'Art Poetique. 335 bre. On peut voir les Remarques sur Satire v1. du Livre 1.

Census equestrem summam nummoum] Et qui a esté mis dans le regisre du cens, parmi ceux qui ont la omme necessaire pour estre Chevaers, c'est à dire dix mille écus. Il a sté assez parlé ailleurs de cette coûume.

384 Vitioque remotus ab omni Cela st plaisant; comme si d'avoir de bones mœurs, & de vivre sans reproche, ela rendoit capable de faire des vers. Horace avoit sans doute en vuë quelues Chevaliers qui estoient tombez lans ce ridicule.

385 Tu nihil invita dices faciefque Minerva ] Ce n'est pas un conseil, nais une louange, pour adoucir les breceptes qu'il veut luy donner.

386 Id vibi judicium est, ea mens fudicium, le jugement qui donne lieu une resolution, à un choix. Mens, e qui execute ce que le jugement a leterminé. Horace parle à l'aisné des Pisons, comme à un homme déja ormé, & capable par luy-mesme de è bien connoistre.

387 Scripseris ] Comme cela arriva

336 REMARQUES

quelque temps aprés, s'il en faut croire le vieux Commentateur, qui écrit

que ce Pison fit des Tragedies.

In Metilds Geendat Judicis aures De Spurius Metius Tarpa, grand Critique, & qui estoit un des Juges établis pour examiner les Ouvrages. Il en est parlé dans la Satire x. du Livre 1.

Que nec in ade sonent certantia Judi-

ce Tarpa. Je m'amuse à ces bagatelles qui ne sont point faites pour estre lues publiquement dans le Temple d'Apollon, & pour y disputer le prix devant le Juge Tarpa. Cette espece de Juges ou d'Academiciens fondés par Auguste, durerent long-temps aprés la mort de cet Empereur. Onuphrius Panvinus rapporte une inscription, par laquelle il paroist que sous le regne de Domitien, un certain L. Valerius Pudens, natif d'une ville des Ferentins, appellée aujourd'huy el Guasto, âgé de treize ans, remporta le prix de la Poësie, & sut couronné par l'avis de tous les Juges. CORONATUS EST INTER POETAS LATINOS OMNIBUS SENTENTIIS JUDICUM. 288 Nosur L'Art Poetique. 337 388 Nonumque prematur in annum] Comme fit Helvius Cynna, grand Poëte, contemporain & intime ami de Catulle: car il garda & travailla neuf ans entiers sa Piece intitulée, Smyrna. Catulle:

Smyrna mei Cynnæ nonam post denique messem

Scripta fuit nonamque edita post hyemem.

Isocrate lima de mesme son Panegyrique pendant dix ans: car ce qu'on fait pour l'eternité ne peut jamais estre trop travaillé, comme disoit Zeuxis, Ego diu pingo, quia pingo aternitati. Mais quoy qu'Horace parle de neuf années, il ne pretend pourtant pas limiter le temps, il en met un défini pour un indéfini, & cela dépend du ravail & du jugement de chaque Auteur, qui doit souvent craindre d'affoiblir son Ouvrage par un trop grand soin. C'est pourquoy Quintilien dit fort bien: & ipsa emendatio finem hahet, &c. sit igitur aliquando quod plaeat, aut certe quod sufficiat, ut opus poliat lima, non exterat, temporis quoque debet esse modus. La correction doit Tome X.

338 REMARQUES

aussi avoir ses bornes, &c. Qu'il y ait donc enfin quelque chose qui plaise ou qui contente, afin que la lime polisse l'ouvrage, & ne l'affoiblisse pas. Il faut aussi garder quelque moderation pour le

temps.

391 Sylvestres homines sacer Inter-presque Deorum] Heinsius prend encore icy le ton de Docteur, ou plûtost d'homme inspiré; & en bouleversant tout ce passage à sa fantaisse, il se contente de dire qu'il est assuré que les Savans approuveront ses changemens; & declare que content de son jugement, il ne se met en peine, & ne fait nul cas de celuy des petits Pedagogues. C'est ainsi qu'il appelle ceux qui ne seront pas de son avis. Mais sans craindre d'avoir part à cette injure, je diray franchement que ce savant homme n'a pas esté plus heureux icy que dans tout le reste, & que les transpositions qu'il fait sont aussi monstrueuses que les precedentes. Ce qui est dit dans la suite n'est pas lié verirablement avec ce qui précede; mais il ne laisse pas d'estre suivi. Horace craignant d'avoir découragé Pison par tout ce qu'il vient de dire sur les sun L'ART POETIQUE. 339 difficultés de la Poësie, & sur le soin qu'on doit prendre de se bien connoîre avant que de se mêler de faire des vers, fait icy l'éloge de cet Art, & tale à ses yeux les honneurs qu'on a aits aux premiers Poëtes, comme à Orphée, à Amphion, &c. Qu'y a-t-il à qui ne soit tres-naturel & tres-suivi?

Sacer Interpresque Deorum ] Il appelle Orphée sacré & l'Interprete des Dieux, parce qu'il estoit Theologien, a qu'il avoit institué les Orgies: c'est ourquoy Virgile l'a appellé Sacerdos,

restre.

Necnon Threicius longa cum veste Sacerdos.

Du temps de Socrate, les Charlatans, our mieux captiver l'esprit des suerstitieux & des gens timides, suposoient des livres qu'ils attribuoient
Orphée, où il estoit traité des exiations, des sacrifices, & de tous les
utres moyens d'appaiser les Dieux.
Les Hymnes que nous avons aujour'huy sous ce nom, ne sont pas de cet
ncien Orphée qui vivoit du temps
e Moyse, plus de quatorze cens cinuante ans avant Nostre-Seigneur; il
ce nous reste rien de luy, mais ils

340 REMARQUES
tont d'un certain Onomacritus, qui

vivoit du temps de Pisistrate.

392 Cadibus & victu fado deterruit] On voit bien qu'Horace parle icy d'un Orphée plus ancien que celuy qui assista à l'expedition des Argonautes, environ douze cens ans avant Nostre-Seigneur: car du temps des Argonautes les hommes estoient plus civilisés & plus polis. Aristophane dit comme Horace, qu'Orphée enseigna popular வ் சாத்து வீர், à fuir les meurtres. Mais ce que Palephatus, Auteur fort ancien, dit sur cela, me paroist plus croyable Il assure que la fable d'Orphée, qui attiroit par son harmonie les tigres & les lions, fut faite sur ce qu'il adoucit l'esprit des Bacchantes, & qu'il leur fit quitter les montagnes où elles s'étoient retirées, & où elles avoient passé plusieurs jours à déchirer de moutons.

394 Dietus & Amphion Thebana conditor arcis Cadmus avoit bât Thebes, plus de quatorze cens an avant la naiffance de Nostre-Seigneur vingt-cinq ou trente ans après, Amphion l'environna de murailles, & y bâtit une citadelle: & sur ce que par

fon harmonie, ou selon d'autres, par la force de son éloquence, il persuada aux Bourgeois & aux Paysans de mettre la main à l'œuvre; on fit cette fable, qu'il avoit bâti cette citadelle & ces murailles au son de sa lyre, & que les pierres s'estoient allé placer d'elles mesmes au lieu qu'elles devoient occuper. Les Rabins, peuple entierement adonné aux rêveries, ont encheri sur cette siction, lorsqu'ils ont dit que Salomon avoit bâti le Temple de Jerusalem sans le secours d'aucun instrument, avec l'aide du seul ver appellé Zamir.

396 Fuit hac sapientia quondam publica privatis secernere Les premiers Poëtes estoient proprement des Philosophes qui se servoient de la Poësse, pour mieux s'insinuer dans l'esprit des hommes, & pour leur faire mieux goûter leurs preceptes, qui tendoient tous à leur enseigner à distinguer le saint d'avec le profane, & le bien du public d'avec celuy des particuliers; à moderer leurs passions, à bien vivre dans leur ménage, à estre bons œconomes, à bâtir des villes, à obeïr aux Loix, &c. Voilà le premier âge de

Ff iij

242 REMARQUES la Poësie. Il y a sur cela un beau pas sage de Strabon, qui pour refuter Era tosthene, qui avoit écrit que les Poë tes ne cherchoient qu'à plaire & qu'? divertir, dit dans le livre 1. Le contraire paroist en ce que les Anciens on appelle la premiere Poësie une espece di Philosophie qui nous enseigne à vivr dés l'enfance, & qui avec le secours di plaisir, forme nos mœurs, regle nos ac tions, dirige nos desirs. Nos Philoso phes soutiennent mesme qu'il n'y a qu le Sage qui puisse estre Poëte. C'est pour quoy les Grecs commencent l'éducation d leurs enfans par la Poësie, non pour leu donner seulement du plaisir, mais pou leur apprendre la sagesse & la modestie Oc.

308 Maritis] comme nous disons aux mariés, à l'homme & à la semme 399 Leges incidere ligno] Les pre mieres Loix avoient esté écrites et vers; & c'est ce que Solon voulu imiter dans la suite, comme cela pa roist par les premiers vers de ses loix

Πεσότα με δυχώμεδα Διὶ Κρονίδη Βα-

⊕ દ્વારા જે જોડ કે માં ત્રાપ્ય તે ત્રુવનીયો મે માઉં છે જે સર્વજાવા. SUR L'ART POETIQUE. 242 Avant toutes choses prions le grand Roy Jupiter de benir ces loix, & de les faire honorer.

Ligno ] Les premieres Loix furent écrites fur des planches de bois. Les Romains les graverent fur des plan-

ches de cuivre.

400 Sic honor & nomen divinis vatibus Voilà de quelle maniere la Poëfie & les Poëtes s'établirent, & acquirent tant d'honneur en faisant du bien aux hommes, & en les corrigeant de leurs defauts. Si la Poësie n'avoit commencé que par le plaisir, jamais elle n'auroit esté si honorée.

Aprés ce premier âge de la Poësie, les matieres de morale & de politique estant sussiamment traitées, les Republiques bien constituées, & les loix bien établies, la Poësie prit un autre chemin; pour élever le courage aux hommes, & pour les rendre capables de servir leur patrie, elle chanta les exploits des grands Guerriers. Homere & Tyrtée commencerent ce second âge. On diroit qu'Horace a eu en vuë ce passage d'Aristophane dans les Grenouilles, où il fait dire par Eschyle:

Ff iiii

As ผิจะ์งเผอง สีม พอเทสม อง หุมขณือง หุรั หูม่ในปี

Ορφεώς μέλης τελετας 3' ήμιν κατέθειξε, φόνων τ' απέχεις,

Με (αι Φ Α' Σακεστίς τ' νόσων , κ) χησμές. Η σίο δ Φ Β

This opparias, ragraw weges, debrus. 6

A ำกัง าัช ากุนโม่ หู่ หลัง 🕒 อัลุอุ, กลโม่ าัชิวิ ัก Xรูทร ว อำไลนรู้อ

Τάξεις, αρετας, όπλίσεις ανδρών;

Combien les bons Poëtes n'ont-ils pas esté utiles? Orphée a enseigné aux hommes les mysteres & les sacrifices, & à fuir les meurtres. Musée leur a enseigné la guerison des maladies, & à consulter les Oracles. He siode leur a montré à cultiver la terre, & leur a marqué le temps des semences & des moissons. Et le divin Homere, par où croyez-vous qu'il ait acquis tant de gloire & tant de reputation? parce qu'il leur a enseigné des choses tres-necissaires à armer des peuples, à ranger des armées, & à estre ferme & courageux.

402 Tirtausque C'estoit un Maître d'Ecole, petit, mal fait, boiteux, borgne, que les Atheniens donnerent

sur L'ART POETIQUE. 345 par dérision aux Lacedemoniens, qui par l'ordre d'Apollon Pythien, leur demandoient un General qui pust terminer la guerre qu'ils avoient depuis long-temps contre les Messeniens, dont ils affiegeoient la ville. Cet homme fatal, au lieu de rétablir d'abord les affaires des Lacedemoniens, acheva presque de les perdre, car il fut batu dans trois forties que firent les ennemis. Ces défaites mirent si bas les Lacedemoniens, qu'ils furent obligés d'enroller leurs Esclaves, & de leur promettre les femmes de ceux qui avoient esté tués. Mais les Rois de Sparte rebutés par tant de pertes, & apprehendant une ruine totale, étoient d'avis de lever le siege. Tyrtée seul fidele à l'Oracle, s'y opposa, & prononça à la teste de toute l'Armée des vers qu'il avoit faits pour leur redonner courage, pour les consoler de leurs malheurs, & pour leur donner ses conseils dans la conjoncture presente. Ces vers animerent si fort tous les Soldats, & leur inspirerent une si grande ardeur de combatre, que ne se souciant plus de mourir, ils allerent attaquer les Messeniens, & les défirent. Cela remit en credit l'Oracle d'Apollon, qui commençoit à devenir suspect; & acquit beaucoup de gloire à Tirtée, qui s'en retourna à Athenes avec le titre de Bourgeois de Sparte, dont il fut honoré. Il nous reste encore une partie de ces vers qu'il sit pour cette grande occasion. C'estoit vers l'Olympiade xxv. prés de six cens soixante ans avant J. C. & par consequent peu de temps aprés Homere.

403 Dicta per carmina sortes Horace attribue les Oracles au second âge de la Poesse; il vaut pourtant mieux, comme a fait Aristophane, les attribuer au premier. En effet, les Oracles sont beaucoup plus anciens qu'Homere, & que la guerre de Troye, Mais peut-estre qu'Horace a voulu dire que dans le premier âge les oracles estoient en prose, & qu'ensuite ils ne furent plus qu'en vers: & cela est vray, comme il seroit aisé de le prouver ailleurs que dans une Remarque, car c'est une ample matiere à dissertation, on en seroit un juste volume.

404 Et vita monstrata via est, II ne faut pas entendre cecy de la Philo-

fophie & des mœurs: car Horace se contrediroit, puisqu'il a dit que ce sut le premier soin de la Poësse. Il saut l'entendre de la Physique. Il dit que dans ce second âge de la Poësse on commença à expliquer en vers les secrets de la Nature, & la maniere dont elle agit. Vita, la vie, pour natura, la Nature qui donne la vie à tout.

Et gratia Regum Pieriis tentata modis ] Alors on assujetit la Poësse à faire la cour aux Grands, & de Reine qu'elle estoit, on la sit devenir Es-

clave.

405 Ludusque repertus, & longorum operum finis ] On l'employa dans les jeux qu'on fit pour se délasser de ses longs travaux. Il veut parler des Tragedies & des Comedies que l'on faisoit jouer dans les festes solemnelles, comme on l'a déja vû.

406 Ne forte pudori Cela prouve qu'Horace ne fait tout cet éloge de la Poësie que pour empêcher que Pison en fust dégoûté: & par consequent les changemens d'Heinsius sont insoûte-

nables.

407 Musa lyra solers ] Cette expression, lyra solers, me paroist re348 REMARQUES
marquable; car il me semble que j'ay

toûjours vû folers tout seul.

408 Natura fieret laudabile carmen an arte quesitum est | En donnant aux jeunes gens des preceptes pour la Poefie, il ne falloit pas oublier cette question si souvent agitée, si la Poesse vient de la Nature ou de l'Art: car les hommes presque toûjours ennemis du travail, negligent ordinairement l'étude, se trouvant assez forts de leur seul naturel, qui souvent mesme n'est pas si heureux qu'ils pensent. Horace donc, pour empescher les Pisons de tomber dans un semblable malheur, & d'avoir trop de confiance sur leur naturel, décide nettement, que la Nature & l'Art doivent toûjours se trouver ensemble. Il faut à la verité supposer la Nature, comme la base, comme le fondement de tout; sans elle il n'y a point de Poësie, comme Horace l'a reconnu dans l'Ode 111. & dans l'Ode v1. du Livre 1v. & c'est ainsi qu'il faut expliquer cette préference que Pindare donne à l'heureux naturel, dans deux passages admirables, l'un de l'Ode seconde des Olymp.

## sur L'ART POETIQUE. 349

— σορός ο΄ πολ λα ειδώς φυα; Μαθόντες ή, λάδερι Πανγλωσία, κόρακες ώς, Ακραντα γρύετον.

Le sage, c'est celuy qui sait naturellement beaucoup; mais ceux qui ne savent rien qu'à force d'étude, n'ont qu'un verbiage inutile, ils croassent comme des corbeaux, & parlent toujours sans effet. L'autre passage est de l'Ode 111. des Nem.

Συγωνει δε πε δυθοξία μέγα βείθει. Ο'ς ή διθάκι' έχει, ↓εφωος αὐηρ Αλλοτ δημα πνέων, επι' ἀπερχεί Κατεβα πιδί. μυειαί Δ'αρετάν ἀτελεί νού χένεται.

L'heureux naturel rend un homme considerable; mais celuy qui n'a qu'une science acquise, est toûjours obscur, il parle de tout, & n'est assuré de rien; toutes ses démarches sont incertaines, il entame toutes les sciences, & les laisse toutes aussi imparfaites que son esprit. Si la Nature seule est préserable à l'Art seul, il est certain que quand l'Art est joint à la Nature, il la persectionne & la

250 REMARQUES fortifie. La Nature donne la facilité. & l'Art donne la methode & la sureté: c'est pourquoy Ciceron disoit, Ars certior quam Natura, l'Art est plus seur que la Nature; mais ils ne feront jamais rien de parfait l'un fans l'autre: & Longin a fort bien dit que quelque libre que la Nature paroisse, elle ne se conduit pourtant pas au hazard, & n'est pas ennemie des regles. La Nature sans l'Art est aveugle & temeraire, c'est comme un vaisseau qui n'a pas sa charge, & qui, sans miracle, ne peut éviter de perir: & l'Art sans la Nature est rude, sterile & sec. Horace a donc eu raison d'assurer qu'ils avoient besoin l'un de l'autre, & qu'on ne devoit jamais les separer, Et Quintilien a fort bien dit : Nihit credimus esse perfectum, nisi ubi natura cura, juvetur. Nous croyons qu'il n'y a rier de parfait que ce que produit la Na-ture aidée par le travail. Mais il faut se souvenir que comme l'Art n'est jamais si parfait que quand il imite la Nature, la Nature aussi ne réussit jamais si bien que quand elle cache l'Art.

410 Nec rude quid prosit ingenium]
Il appelle rude ingenium le naturel qui,

sur L'Art Poetique. 351 uelque heureux qu'il puille estre, st toûjours grossier quand l'Art ne

'a pas poli.

412 Qui studet optatam cursu continere metam ] Il prouve par des exemles sensibles, qu'il n'y a rien où le aturel seul suffise, & où l'on n'ait esoin du secours de l'Art. Tous les thletes non seulement travailloient eaucoup pour réuffir; mais ils vioient encore dans une abstinence geerale de tout ce qu'on appelle plair. πάς δ άγωνιζόμος πάντα έγκρατένεu. Celuy qui combat dans les jeux pulics, s'abstient de tout, dit S. Paul. leux qui ont lû Platon, savent de uelle maniere vivoient les Athletes. retend-on donc que pour la Poësie cule, qui est la plus noble & la plus ifficile de toutes les productions de esprit, on soit exempt de cette loy geerale? Un Ancien a dit que les Dieux nt donné tout au travail. Cela est ncore plus vray de la Poësie que de bus les exercices du corps; sans le traail il n'y aura jamais un bon Poëte.

413 Puer ] Car on commençoit

es exercices-là fort jeune.

414 Qui Pythia cantat tibicen] Ho-

352 REMARQUES

race ne parle point icy des joueurs de flûte qui jouoient aux celebres jeux Pythiques, ces jeux estoient fort ne gligés quand il écrivoit cecy; & d'ail leurs pour rendre sensible ce qu'il dit il n'auroit pas esté chercher un exem ple en Grece. Pour bien entendre c passage, il faut savoir qu'il y avoit au trefois dans les anciens Chœurs de Comedies differens joueurs de flûte Quand tout le Chœur chantoit, il avoit un joueur qui accompagnoit s chant, & qu'on appelloit par cett raison Choraule, comme qui diroi Fluteur du Chœur. Mais quand of chantoit les Cantiques, ce chant estoi feul; & quand il estoit fini, il y avoi un joueur de flûte qui répondoit sev à ce que le Chœur avoit chanté; & on l'appelloit Pythaule, comme qu diroit Flûteur des Cantiques Pythiens parce que ces Cantiques estoient sen blables aux Pæans, c'est à dire au hymnes que l'on chantoit à Apollo dans la ville de Pytho. Diomedes Quando enim chorus canebat, chorici tibiis, id est choraulicis artifex concini bat. in canticis autem Pythaules Pyth. cis responsabat. Quand le Chœur chan

sur L'Art Poetique. 353 toit, le joueur de flûte accompagnoit avec la flûte qu'on appelloit flûte de Chœur, & dans les Cantiques, le joueur répondoit avec la flûte Pythique. Ces Pythaules & ces Choraules qui jouoient anciennement dans les Pieces, & qui aisoient partie des troupes des Conediens, se separerent ensuite, jouerent à part, & firent des divertissemens separés. Il y a eu de ces derniers oueurs de flûte qui ont esté fort ilustres dans leur art, & c'est de ceuxà dont Horace parle.

415 Didicit prius, extimuitque maristrum ] On ne vit jamais de celebre
oiieur de flûte qui n'eust fait son apprentissage. Puis donc que le naturel
eul ne sussit pas pour les petites choes, comment sussir il pour les granles? S. Jerôme a fort bien dit, Discassuod possis docere, ne miles antequam
iro, ne prius magister sis qu'am discipuris Apprens plûtost ce que tu veux enrigner aux autres, & ne pretens pas estre
platat avant que d'estre apprentif, ni
Maistre avant que d'estre disciple.

416 Nunc satis est dixisse, ego mira o cimata pango Voilà un langage qui est que trop ordinaire, encore au-

REMARQUES 354 REMARQUES
jourd'huy, on n'entend autre chose L'un dit, Je fais de merveilleuses Elegies: l'autre, je fais des Eclogues charmantes, & des Tragedies qui met. tent Sophocle bien au dessous de moy Pourquoy irois-je donc me tour menter à feuilleter nuit & jour les An ciens, & à apprendre leurs regles? je n'ay jamais lû ni Theocrite, ni So phocle, ni Virgile; & je ne me sou cie ni d'Aristote, ni des Rheteurs Pourquoy ne serions - nous pas auss habiles que les Anciens? Voilà le tor dont on parle, & il faut avouer qu du temps d'Auguste on n'avoit ries vû de si peu sage, ou de si outré : or voit aussi le succés de ces beaux Ou vrages, qui sont aussi tost oubliez qu connus. Il est bien glorieux à Horace & à ceux qui ont les premiers donn ces preceptes, que tant de siecles apre on ne fasse rien qui n'autorise leur décisions, & qui ne confirme leur jugemens.

417 Occupet extremum scabies ] C'el une expression empruntée des enfans qui dans certains jeux disoient, la gal

prendra au dernier

Mini surpe relinqui est ] Pendan

que je m'amuseray à seuilleter les Anciens, & à étudier leur art, un autre prendra les devants, & sera des Tragedies & des Opera. Cela seroit honteux, il ne faut pas le soussir. Je veux travailler sans étude, apprenne les regles qui voudra, je diray que je

les ay sçuës.

419 Ut praco ad merces turbam qui cogit emendas | La Nature & l'Art ne suffisent pas toûjours pour faire un bon Poëte, il faut encore des amis sideles qui l'avertissent de ses defauts : mais ces amis fideles font bien rares, & bien difficiles à connoistre pour des Poëtes riches & puissans comme ces Pisons. Et Horace compare fort bien ces Poëtes riches à des Crieurs publics; comme ces Crieurs appellent & convient le monde à l'achapt des marchandises qu'ils mettent en vente: tout de mesme, un Poëte riche convie les flateurs, tout son bien est à l'encan, les louanges en font le prix : car, comme dit la fable, tout flateur vit aux dépens de celuy qu'il loüe. Horace donc, pour ne rien negliger de tout ce qui peut contribuer à former un Poete, enseigne icy à distin-

Ggij

356 REMARQUES guer le flateur d'avec le sincere & le veritable ami.

421 Dives agris | Ce vers est repeté de la seconde Satire du Livre 1.

où il est parlé de Eusitim.

422 Si verò est unctum qui rettè ponere possit Mais si ce Poète riche sait de plus saire grand' chere, s'il est toûjours prest à cautionner le pauvre, & si par son credit ou par son éloquence il peut le tirer de toutes les affaires qu'on luy suscitera, ce sera un grand miracle s'il sait discerner l'ami d'avec le flateur. Horace sait icy, en passant, l'éloge des Pisons d'une maniere bien sine & bien naturelle.

Unctum ponere] Faire grand' chere On sous-entend opsonium. La bonne table d'un Poëte est d'un grand se cours pour faire loüer ses vers; mais on peut dire à ce Poëte ce que Martial disoit à Pomponius:

Quod tam grande sophos clamat tibi turba togata,

Non tu, Pomponi, cœna diserta tua est.

Toute cette troupe que tu as à ta table fait de grandes exclamations sur tes

SUR L'ART POETIQUE. 257 vers; mais ce n'est pas toy qui es élo-quent, Pomponius, c'est ton souper. Pline appelle ces louangeurs laudimenas.

423 Levi pro paupere ] Levis, in-onstant, leger, perside. 425 Beatus ] S'il sera assez heureux our distinguer le flateur d'avec l'ani. En effet ce seroit un tres grand onheur.

426 Tu sen donaris, seu quid donae voles cui Voilà l'avis qu'il donne l'aîné des Pisons, de ne lire jamais es vers à un homme à qui il vient de aire ou de promettre quelque preent. Un ami interesse ne peut jamais Are un bon critique; & quand il le eroit, il ne parleroit pas franche-nent à celuy qui luy donne; c'est omme un Juge corrompu, qui ne onnoist de juste & d'honneste que e qui luy est utile.

427 Plenum letitie ] Plein de joye our ce qu'on vient de luy donner, ou pour la promesse qu'on luy a faite.

429 Pailescet super his | Super his,

m térois, c'est à dire de plus.

431 Ut qui conducti plorant in fuure Cette comparaison est fort belle. 358 REMARQUES

Horace dit qu'il y a la mesme disse rence entre le flateur & l'ami sincere qu'entre ceux qu'on paye pour pleurer à des sunerailles, & les amis ou le parens qui pleurent veritablement. La flateur loüe bien plus que l'ami, com me ces Pleureurs à gages pleurent bier plus que ceux qui ont une douleutres veritable. Horace avoit sans doute en vue ce passage de la xx11. Sati re de Lucilius:

— mercede qua Conducta flent alieno in funere Pra fica Multo & capillos scindunt & cla

mant magis.

Comme les Pleureuses qui se louent pou pleurer aux funerailles, crient bien da vantage, & s'arrachent bien mieux le cheveux.

Derisor ] Le moqueur pour le sla teur. Il en a esté parlé ailleurs.

433. Vero laudatere ] Un homme vray qui loue ce qu'il trouve beau

& qui parle en conscience.

434 Reges dicuntur multis urgere cu lullis Comme les grands Seigneurs avant que d'accorder leur amitié à quelqu'un, l'éprouvent & l'examinent en le faisant bien boire, pour voir s'il fera fecret, & si entre deux vins il ne découvrira pas ce qu'on luy ura confié: Il faut qu'un Poëte éprouve & examine aussi ceux qu'il veut faire les Juges de ses Ouvrages: car autrement il sera sujet à prendre les flateurs pour des amis sinceres. Il me semble que j'ay lû quelque part, que Tibere éprouvoit par le vin ceux qu'il vouloit faire ses considens.

437 Nunquam te fallant animi sub sul pe latentes ] Apprenez à connoître celuy qui loüe en Renard. Horace ait allusion à la fable du Renard & lu Corbeau. Monsieur de la Fontaine ne l'a pas oubliée, & c'est une de celles où il a, je ne dis pas égalé, mais urpassé les Anciens, par la naïveté &

par la gayeté qu'il y a mêlées.

438 Quintilio si quid recitares C'este e Poëte Quintilius Varus, parent & ntime ami de Virgile & d'Horace, qui luy adresse l'Ode xviii. du Livre i. & pleure sa mort dans l'Ode xxiv. Il y avoit déja long-temps qu'il astoit mort quand il sit cet Art Poëque: c'est pourquoy il dit, recitares,

360 REMARQUES

jubebat, sumebat, termes qui ne se disent que d'un homme qui n'est plus.

Auteur a essayé de corriger un endroit, & qu'il n'a pû en venir à bout, il est persuadé que cela sussit, & qu'il n'a qu'à le laisser là sans y toucher; mais il se trompe, il y a encore une correction à faire, comme disoit Quintilius, & qui est la plus seure, c'est d'essacer, mais c'est une cruauté dont

peu d'Auteurs sont capables.

441 Et male tornatos incudi redde. re versus] Les Critiques ont fort blâmé Horace d'avoir employé dans un mesme vers, & pour une seule chose, deux figures entierement differentes, & d'avoir allié l'enclume avec le tour; mais il est arrivé à ces Critiques ce que Quintilien a prédit, ils ont blâmé ce qu'ils n'ont pas entendu. Horace n'employe icy qu'une mesme figure, & ils ne devoient pas l'ignorer: le fer, aprés avoir esté amoli & preparé par le feu & par l'enclume, se travaille au tour comme les autres métaux. C'est pourquoy Properce a dit comme Horace dans sa derniere Elegie du Livre 11.

### sur L'ART POETIQUE. 361

'ncipe jam angusto versus componere torno,

Inque tuos ignes, dure Poëta, veni.

Commence à travailler tes vers au tour, remets-les dans ton fourneau pour s adoucir. Strabon s'est servi du mot, urner, en parlant du ser de Cibyra, la fin du XIII. Liv. l'Hov ol' bit Kilpa n' rov o'dness ropd'est passos. Civra a cela de particulier, que son fer travaille facilement au tour.

[42 Si defendere delistum quam vertere deles] Cartres-souvent les Auteurs ne rennent sous leur protection précisement que les endroits qu'on critique; sont toûjours les endroits favoris, si on les en croit, les meilleurs de tut l'Ouvrage.

444 Quin sine rivali ] Cela arrive esque toûjours, ces admirateurs de urs fades Ouvrages s'aiment sans ril, & joüissent tranquillement de urs amours sans que personne leur rete envie.

445 Vir bonus & prudens versus rethendet inertes ] Ces cinq vers sont Tome X. Hh 262 REMARQUES

admirables, & renferment une gran de partie de ce qu'on peut trouve chez les Rheteurs qui ont traité à fond de la Critique, laquelle consiste es trois choses; à ajoûter, à retranche & à changer, comme nous le verror

dans la fuite. Versus reprehendet inertes ] On n fait presque point d'Ouvrage aujour d'huy qui ne fournît un tres-gran nombre d'exemples de tous les defau qu'Horace assemble dans ces cin vers. Mais tous les Ecrivains ne mer tent pas qu'on remarque leurs faute celles des grands hommes font feul dignes de nostre attention, car ell peuvent estre tres - nuisibles, par que, comme on prend toûjours po modele ce qu'il y a de plus grand, c peut bien plus aisément imiter let vices que leurs vertus. Supposons do que Monsieur Corneille eust do né sa belle Tragedie de la mort Pompée à examiner à Quintiliu ou à quelque autre Critique; voyons en passant si nous ne pourrio pas découvrir une partie de ce qu'il auroit trouvé. Ces essais ne peuve estre que tres utiles, & ne sauroie sur L'Art Poetique. 363 aire aucun tort à la memoire d'un nomme qui n'est pas moins au dessus le nos censures que de nos louianges. Il seroit mesme à souhaiter qu'on nous lonnast des reslexions sur toutes nos ponnes Pieces de Theatre, asin de nous en faire connoistre les beautés à les desauts. Dans la 111. Scene du 1. Acte, quand Cleopatre dit:

Ve parlons point icy du Tage ni du Gange,

e connois ma portée , & ne prens point le change.

Le dernier vers auroit paru iners, che, fans force, & bas. Dans la Scee111. de l'Acte 111. Cefar demande Antoine,

omme a-t-elle reçu les offres de ma flamme?

#### ANTOINE.

omme n'ofant la croire , & la croyant dans l'ame,

ar un refus modeste & fait pour inviter,

lle s'en dit indigne, & lasroitmeriter. Hh ij Gela auroit encore paru lâche, froid, & plein d'une affectation qui ne convient point du tout à la Tragedie, & moins encore au caractere d'Antoine dont le langage fentoit le corps de garde, & qui estoit fort grossier. On n'a qu'à se souvenir du portrait que Plu tarque en fait.

446 Culpabit duros ] Les vers peu vent estre durs ou par les mots, o par les choses. De ces deux vices, l dernier est le plus grand; & peut-estr auroit-on accusé Monsieur Corneil d'y estre tombé, lorsqu'il fait dire par Cleopatre, dans la premiere Scene c

l'Acte second :

Les Princes ont cela de leur baute na.

Leur ame dans leur sang prend des is pressions,

Qui dessous leur vertu rangent leurs po

Tout le monde conviendra que l'ar prend dans le fang les impressions vice; mais il est dur & choquant dire qu'elle y prend les impression de la vertu, & cela n'est pas mo contraire à la Morale qu'à la The

sur L'ART POETIQUE. 365 logie des Payens mesme. Il y a encore de la dureté dans ce que Cesar dit dans la scene 11. de l'Acte 111. en parlant de Rome:

Et qui verse en nos cœurs , avec l'ame & le sang ,

Et la haine du nom , & le mépris du rang.

Rome ne verse point dans un Ro-

nain l'ame avec le sang.

Incomtis allinet atrum Je ne doue pas que Quintilius n'eust marqué & condamné comme un de ces endroits ans grace & fans ornement, ce qu'-Achorée dit dans la scene 11. du 11. Acte, en parlant de Pompée qui rend e dernier soûpir:

Et tient la trahison que le Roy leur prescrit,

Trop au dessous de luy pour y prester l'esprit

Sa vertu dans leur crime augmente ainsi son lustre,

Et son dernier soûpir est un soûpir illustre.

Dutre que cela est vainement subtil x recherché, il est sans grace, & Hh iii 366 REMARQUES
peche par le tour & par l'expression

447 Transverso calamo signum I tirera tout au travers une ligne que les Grecs & les Latins appellent obe. lum, & dont les Critiques se servoient pour faire entendre que le passage où ils la mettoient, devoit estre rayé.

Ambitiosa recidet ornamenta Ce ornemens emphatiques & ambitieus sont tres-condamnables; & je cros que Quintilius auroit mis de ce nom bre tout ce qu'Achorée dit de la teste du grand Pompée, quand Achillas le montra à Cesar. C'est dans la 1. Sce ne du 111. Acte.

A ces mots Achillas découvre cette teste Il semble qu'à parler encore elle s'ap preste,

Qu'à ce nouvel affront , un reste de cha leur

leur

En sanglots mal formés exhale sa dou leur.

Sa bouche encore ouverte, & sa vui égarée

R'appellent sa grande ame à peine sepa rée, &c.

Monsieur Corneille s'amuse peut

ftre mal à propos à peindre les grinaces de cette teste. L'ornement u'il en tire est ambitieux, pour me rvir du terme d'Horace, & d'une hose naturelle, il en fait une image ui n'a rien de noble ni de naturel. ristophane auroit fort bien appliqué cela son nunéron à monere, il a perdu s couleurs. Mais dans ce mesme enroit, sept ou huit lignes plus haut, y a deux vers qui seuls rachetent pus ces endroits foibles. C'est où le nesme Achorée parle des bassesses ue Ptolomée sit devant Cesar:

'en ay rougi moy-mesme, & me suis
plains à moy

De voir là Ptolomée, & n'y voir point de Roy.

Quelle force & quel sens dans ce vers!

448 Parum claris lucem addere coet ] L'obscurité est le plus grand vie du discours; il faut donc necessaiement éclaircir tout ce qui est obscur.
'hotin parle fort obscurément quand
dit à Ptolomée dans la première
cene:

le choix des actions on manvaifes , on bonnes ,

Hh iiij

368 REMARQUES
Ne fait qu'aneantir la force des couronnes

Il veut dire que la vertu qui porte les Rois à faire de bonnes actions plûtôt que de mauvaises, affoiblit leur pouvoir; mais de la maniere dont il s'exprime, il ne le dit point du tout ou il le dit mal.

449 Arguet ambiguie dictum Quintilien disoit comme ce Critique, vitanda in primis ambiguitas: Il faut su tout éviter l'ambiguité. De tous les de fauts c'est d'ordinaire le plus facile à connoistre.

Mutanda notabit ] Enfin il marque. ra exactement tout ce qu'il faudra chan ger. Car presque tout ce qu'il faudra chan ger. Car presque tout ce qu'il vient de dire est compris dans les change mens. Quintilien va éclaircir cette Remarque. Ce sage Critique dit que la correction consiste à retrancher, a ajoûter, & à changer: que les deux premiers sont les plus faciles, & que le troisséme est tres-mal-aité, & voi cy ses termes: Sed facilius in his sim pliciusque judicium, qua replenda ve dejicienda sunt: premere verò tumentia humilia extollere, luxuriantia astringere, inordinata dirigere, soluta com-

sur L'ART POETIQUE. 369 onere, exultantia coërcere, duplicis opea, nam & damnanda sunt que placueant, & invenienda que fugerant. Il oft plus aisé, & on a plutost fait quand l ne faut qu'ajoûter ou retrancher; nais lors qu'il faut rabaisser ce qui est ruinde, élever ce qui est rampant, reduire ce qui est trop abondant & trop excessif, placer ce qui est mal rangé, assembler ce qui est épars, & reduire ce qui est trop diffus; c'est une double peine: car il faut & condamner ce qui nous avoit plû, & trouver ce qui nous estoit échapé. Ce mutanda nesignifie donc pas simplement dans Horace ce qu'il faut changer de place, comme on l'a crû: mais il comprend, avec une partie de ce qu'Horace a dit, ce que Quintilien a expliqué. Le Critique dont Horace parle, auroit sans doute trouvé de ces changemens à faire dans la mesme Piece, & peut-estre n'auroit-il pas épargné ce que Cesar dit dans la 111. Scene du Iv. Acte:

Mont rendu le premier & le Maistre du monde.

C'est ce glorieux titre à present effectif

Que je viens ennoblir par celuy de captif; 370 REMARQUES

Heureux si mon esprit gagne tant sur le vostre,

Qu'il en estime l'un, & me permette

Cesar expliquoit assurément son amour d'une maniere plus noble; & j'ay de la peine à croire que Quintilius eust souffert ce qu'il dit dans la fuite:

Mais las! contre mon feu mon feu me follicite.

Si je veux estre à vous, il faut que je vous quitte.

Pour moy je l'avoüe:

A des propos si froids je méconnois Cesar.

Je croy que le mesme Critique auroit esté fort choqué d'entendre dire à Cleopatre dans la premiere Scene du second Acte:

Et si jamais le ciel favorisoit ma couche

De quelque rejeton de cette illustre souche,

Cette heureuse union de mon sang & du

Univoit à jamais son destin & le mien.

sur L'Art Poetique. 371 Cleopatre ne devoit pas aller si vîte, ni témoigner des impatiences qui blefsent si ouvertement la pudeur. Quand Didon dit à Enée dans Virgile:

Saltem si qua mihi de te suscepta fuisset Ante fugam soboles , si quis mihi parvulus aula

Luderet Aneas.

C'est aprés les noces faites, & lors qu'elle n'a plus rien à ménager.

450 Fiet Aristarchus Aristarque estoit un tres-grand Critique, lequel vivoit du temps de Ptolomée Philadelphe, en mesme temps que Callimaque: il avoit fait plus de quatrevingts volumes de Commentaires sur Homere, sur Aristophane, & sur tous les autres Poëtes Grecs. Il avoit sur tout revû & corrigé Homere avec un tres-grand soin. C'est grand dommage que son travail sur ce grand Poëte ne soit pas venu jusqu'à nous. Encore si Eustathius l'avoit vû, il nous en auroit conservé des morceaux. Mais il paroist qu'il ne le connoissoit que par les citations des Anciens. Il avoit

372 REMARQUES une critique si fine & si penetrante, qu'on l'appelloit ordinairement le Prophete, ou le Devin, à cause de sa grande sagacité.

Cur ego amicum offendam in nugis ]
C'est le langage ordinaire des amis
complaisans & flateurs; Pourquoy
irois-je offenser mon ami pour des bagatelles, en luy disant que ses vers ne
sont pas bons?

451 Ha nuga seria ducent in mala] Horace répond fort bien à ces flateurs: Ce que vous appellez des bagatelles, precipitera ce Poëte dans de veritables maux dés que vous vous serez moqué de luy une fois en luy cachant vos veritables sentimens.

452 Derisum semel exceptumque sinistre Ce vers peut signifier deux choses; l'une, quand le Public se sera une fois moqué de luy: & l'autre, quand vons vous serez moqué de luy une bonne sois. Le premier sens est suivi par des gens tres-habiles, mais il me paroist mauvais. Horace ne parle point icy des maux qui arriveront à ce méchant Poète, après que le Public se sera

SUR L'ART POETIQUE. 373 moqué de luy; il luy prédit ceux qui uy doivent arriver aprés que cet ami lateur se sera moqué de luy en le trompant par ses louanges empoisonnées. Car le but d'Horace est de faire connoistre que cet ami trop complaisant sera l'unique cause de tous ces malheurs; parce que s'il avoit voulu luy parler fincerement d'abord, il l'auroit desabusé de cet entêtement qu'il commençoit d'avoir pour la Poësie, & l'auroit empêché de tomber dans le précipice où sa complaisance outrée & sa lâche flaterie l'ont précipité. C'est assurément le soul veritable sens de ce passage, & je croy qu'on en conviendra.

453 Ut mala quem scabies ] Voicy les maux où la mauvaise complaisance d'un ami précipite un méchant Poëte; c'est que tout le monde le suit comme un pestiferé, comme un enragé. Mala scabies, tweg àzia, que Celse appelle fera scabies, la lepre la plus dangereuse.

Morbus regius ] C'est morbus ar-

quatus, la jaunisse. Lucrece:

Lurida pratereà fiunt quacumque tuen-

tur

Arquati.

Tout paroist jaune à ceux qui ont la jaunisse. Et on appelle cette maladie le mal Royal, parce qu'il n'y a point d'autre remede que de mener, com-

me on dit, une vie de Roy.

454 Aut fanaticus error Les Fanatiques, c'est à dire les Demoniaques. Aut iracunda Diana, ceux que Diane a frapez, c'est à dire les Lunatiques, les sous. Les Anciens croyoiét que toutes ces maladies estoient contagieuses.

456 Incautique sequuntur Incauti, les imprudens, qui ne voyent pas à quel danger ils s'exposent, de suivre

un fou.

457 Hic dum sublimes versus ructatur ] Sublimes, c'est à dire qu'il croit les plus sublimes du monde, ou sublimes, qu'il fait en regardant les cieux, comme s'il tiroit de là son enthousiasme. Horace se divertit icy à décrire la solie d'un Poëte que les slateurs ont rendu sou.

Ructatur] Il ne les fait pas, il les vomit; au contraire du Sophiste Aristide, qui répondit à un Empereur qui luy demandoit, Quand sera-ce que nous vous entendrons? en éous As angicevou, Nous ne

SUR L'ART POETIQUE, 375 Commes pas de ceux qui vomissent leurs Ouvrages, mais de ceux qui les travaillent.

459 Succurrite, longum clamet] Par ce longum clamet, Horace marque la coûtume de ces mendians, de ces estropiés qu'on trouvoit sur les grands chemins; ils prononçoient ce mot succurrite, si fort en traînant, qu'ils le faisoient durer une demie heure. Nos gueux connoissent encore cette methode parfaitement. On a expliqué ce longum, de loin, ou fort haut; mais je croy qu'on s'est trompé, il vaudroit encore mieux l'expliquer, long-temps, & comme nous dirions, il a beau crier tout son saul.

462 Qui scis an prudens huc se dejecerit ] Car il n'y a point de folie dont un méchant Poëte ne soit capable.

463 Siculique Poëta narrabo interitum ] La mort du Poëte Empedocle né à Agrigente, Gergenti, ville de Sicile.

465 Dum cupit Empedocles ardentem frigidus Ætnam insiluit ] Empedocle estoit un grand Poëte, Philosophe; il avoit fait trois livres de la nature des choses, qu'Aristote cite

376 REMARQUES
fort souvent. Il avoit aussi écrit l'expedition de Xerxes; mais sa fille ou
tà sœur brûlerent cet Ouvrage aprés
sa mort. Il florissoit vers l'Orympiade
LXXX. environ quatre cens cinquante
ans avant Nostre-Seigneur. Lucrece
fait de luy ce bel éloge dans son premier Livre:

Nil tamen hoc habuisse viro praclarius in se

Nec sanctum magis & mirum, carumque videtur.

Carmina quin etiam divini pestoris ejus Vociferantur & exponunt praclara reperta;

Ut vix humana videatur stirpe creatus.

La Sicile n'a jamais rien eu de plus illustre, de plus respectable, de plus merveilleux & de plus cher que ce grand Philosophe. Ses vers divins apprennent à tout le monde les belles choses qu'il a trouvées; & l'on a de la peine à croire qu'il fust né d'un homme mortel. Si l'on avoit de la peine à le croire né d'une race mortelle, il me semble qu'on n'en devoit pas moins avoir à le croire capable de la folie qu'on luy a reprochée en l'accusant de s'estre precipité

sur L'Art Poetique. 277 oité dans les flammes du mont Etna. Cette acculation est pourtant fort ancienne, & Strabon la traite tantost de fabuleuse, & tantost de veritable & de croyable, selon les differentes reations qu'on luy faifoit des ouvertures le cette montagne. Il est certain qu'on r'a fondé ce reproche que sur un soulié l'Empedocle, qu'on trouva prés d'une de ces ouvertures, & qu'on dit que res tourbillons de flamme y avoient rejetté: car, afin qu'on ne s'imagine pas un miracle, Empedocle portoit les fouliers d'airain. Ce fondement Ift bien foible. Mais les Anciens se ont plûs à donner aux grands Homnes des choses extraordinaires, & mêler leur vie de beaucoup de faoles. Quelles folies n'a-t-on pas dit de Pythagore, d'Aristote? &c. Ce qui n'étonne, c'est qu'Horace ait suivi rette fable, & qu'il ne se soit pas sourenu du témoignage de Timée, qui isiuroit qu'Empedocle estoit mort lans le Peloponese; & de celuy de Neanthes de Cyfique, lequel rapporoit que ce Philosophe estant tombé l'un coche, s'estoit rompu la jambe, z en estoit mort.

Tome X.

278 REMARQUES

Ardentem frigidus Ætnam 7 On explique diversement ce mot frigidus, froid. Les uns pretendent qu'Horace a dit froid pour fou: & les autres soûtiennent que frigidus est icy ce que nous disons, de sang froid. Je n'aime ni l'une ni l'autre de ces explications. La premiere est froide & insoûtenable : & l'autre, quoy qu'elle paroisse un peu meilleure, ne vaut pas mieux. Il y a peu de fang froid dans une action de cett nature. Je suis persuadé que par le mot frigidus, Horace a voulu peindre toute l'extravagance d'un fou, qui pour acquerir de la reputation, & passer pour un Dieu, cherche une mort qu'il ne laisse pas de craindre, & dont les approches glacent tous ses esprits: car voilà ce qu'il y a d'admirable, il veut estre Dieu, & il meurt de peur.

467 Invitum qui servat, idem facit occidenti ] Il n'y a pas d'apparence qu'Horace dise cecy en general, la maxime seroit trop outrée & trop horrible. Il ne parle assurément que des Poëtes, invitum Poëtam. Toute autre sorte de gens qui tombent dans une melancholie noire qui les porte à

chercher la mort, peuvent estre secourus, parce qu'on peut esperer qu'à l'avenir ils seront plus sages; comme cela arriva à Damasippe, que Stertinius empescha fort heureusement de se jetter dans le Tibre, comme il le dit luy mesme dans la 111. Satyre du Livre 11.

Solatus jussit sapientem pascere barbam, Atque à Fabricio non tristem ponte

Atque à Fabricio non tristem ponte reversi.

Après m'avoir consolé, il me donna l'envie de laisser croistre cette grande barbe, veritable caractere de la sag se, & me renvoya du pont Fabrice tout joyeux. Mais pour les Poëtes, on ne gagneroit rien à les secourir, leur solie est desesperée, ils n'en gueriront jamais; on n'a donc qu'à les abandonner & à les laisser perir. Il y a là plus de sel.

469 Et ponet famosa mortis amorem ] Qu'on l'empesche une fois de se precipiter, il n'en perdra pas l'envie, & fera le coup à la premiere occasion. Famosa mors, une mort qui fera parler le monde.

lij

470 Nec satis apparet cur versus factivet ] On ne sait point quel si grand crime il a pû commettre pour avoir attiré ainsi sur luy la colere des Dieux, qui luy ont inspiré la rage de faire des vers. Horace parle icy des méchans Poètes, comme on avoit accoûtumé de parler de ceux qui estoient tombez dans de grands malheurs sans qu'on sçust pourquoy, chacun faisoit ses conjectures, il a fait cecy, il a fait cela.

471 Minxerit in patrios cineres]
Les Anciens prenoient pour une
grande impieté de pisser dans un lieu
faint. C'est pourquoy Perse dit dans
la premiere Satire:

Pinge duos angues; pueri, sacer est locus, extra

Meiite .-

Peignez deux serpens sur la muraille. Enfans, le lieu est sacré, allez pisser dehors. Mais c'estoit une double profanation de pisser sur un tombeau; & un sacrilege épouvantable de pisser sur le tombeau de son pere, ou de ses ayeux.

An triste bidental moverit incestus]

sur L'ART POETIQUE. 381 Quand la foudre estoit tombée en quelque endroit, on croyoit que Dieu vouloit que cet endroit luy fust confacré. C'est pourquoy les Aruspices alloient d'abord y faire un sacrifice d'une jeune brebis, aprés lequel ils environnoient le lieu de pieux, ou d'une corde, ou d'un mur; & dés ce moment il estoit sacré, il n'estoit plus permis d'y marcher, & on l'appelloit bidental, du nom de la brebis qui avoit esté immolée, à Bidente. On traitoit d'impies & de facrileges ceux qui profanoient ce lieu, ou qui en remuoient les bornes; ce qu'Horace appelle movere bidental; & on croyoit qu'ils estoient toûjours en bute à la colere des Dieux. Cette superstition estoit mesme si outrée, que si la foudre, en tombant, avoit tué quelqu'un, il étoit défendu de le brûler & de luy faire des funerailles. La Loy de Numa y estoit expresse: SI HOMINEM FOUL-MEN JOBIS OCCISIT, IM NE SUPRA GENUA TOLLITO. HOMO SI FOUL-MINE OCCISUS ESIT, EI JUSTA NUL-LA FIERI OPORTETO. Il falloit qu'il fust enterré dans le mesme lieu. C'est pourquoy Perseappelle bidental l'hom-

Ii iij

282 REMARQUES me mesme qui a esté frapé de la foudre:

An quia non fibris ovium, Ergennaque jubenie

Trifte jaces lucis evitandumque biden al.

Est-ce que parce que tu n'as pas esté frapé de la fondre dans quelque bois, & que l'Aruspice n'a pas fait sur toy ses facrifices pour te rendre formidable & de mauvais augure aux p sfans, &c.

4.72 Incestus | Comme les Anciens ont dit chaste pour pieux, ils ont dit

aussi incesté pour impie.

Clathres | C'est un mot Grec, κληθρον, & il fignifie proprement les grosses barres de bois ou de fer dont on ferme les portes & les fenestres: & en suite on a donné ce nom aux barreaux dont on grille les lieux où l'on enferme les bettes. Clathrus se prend aussi pour la grille des fenestres; car Plaute a dit clathratas fenestras, des fenestres grillées.

Voilà tout ce que j'ay crû necessaire pour l'intelligence de la Poëtique d'Horace. Si Jule Scaliger l'avoit bien entenduë, il luy auroit ren lu plus de justice, & en auroit parlé plus mo-

sur L'ART POETIQUE. 282 destement. Mais il ne s'estoit pas donné le temps de le bien comprendre. Ce Livre effoit trop petit pour estre goûté d'un homme comme luy, qui faisoit grand cas des gros volumes, & qui d'ailleurs aimoit bien micux donaer des regles que d'en recevoir. Sa Poëtique est assurément un Ouvrage d'une érudition infinie; on y trouve par tout des choies fort recherchées. x elle est toute pleine de saillies qui marquent beaucoup d'esprit: mais j'oeray dire qu'il n'y a point de justesse dans la pluspart de ses jugemens, & que sa critique n'est pas heureuse. Il levoit un peu plus étudier ces grands Maistres, pour se corriger de ce defaut, qui rendra toûjours le plus grand savoir inutile, ou au moins rude & fec. Comme un homme delicat étanchera mille fois mieux sa soif, & boira avec plus de goust & de plaisir dans un ruifeau dont les eaux seront claires & pures, que dans un fleuve plein de bourse & de limon : tout de mesme, un esprit fin qui ne cherche que la justesse & une certaine fleur de critique, trouvera bien mieux fon compte dans ce petit Traité d'Horace, qu'il ne le trouveroit dans vingt volumes aussé énormes que la Poëtique de Scaliger On peut dire veritablement que ce luy qui boit dans cette source pure, pleno se proluit auro; & tan pis pour celuy qui ne sait pas le con noistre. Pour moy j'en fais un tres grand cas. Je ne say si j'auray esté ai sez heureux pour la bien éclaircir, & pour en dissiper si bien toutes les difficultés, qu'il n'y en reste aucune Les plus grandes de ces difficulté viennent des passages qu'Horace imité des Grecs, ou des allusions qu'y a faites. Je puis dire au moir

-nec tela nec ullas

Vitavisse vices Danaum.

ter.

En general je puis dire que malgr la foule des Commentateurs & de Traducteurs, Horace effoit tres-ma entendu, & que ses plus beaux er droits estoient désigurés par les mat vais sens qu'on leur avoit donnés jui ques icy, & il ne faut pas s'en éton ner. La pluspart des gens ne recon noissent pas tant l'autorité de la raison

que je n'en ay laissé passer aucun sans l'attaquer; & je pourrois me var

sur L'ART POETIQUE. 285 que celle du grand nombre, pour laquelle ils ont un profond respect. Pour moy qui say qu'en matiere de critique on ne doit pas compter les voix, mais les peser; j'avoue que j'ay secoué ce joug, & que sans m'assujetir au sentiment de personne, j'ay tâché de suivre Horace, & de démêler ce qu'il a dit d'avec ce qu'on luy a fait dire. J'ay mesme toûjours remarqué (& j'en pourrois donner des exemples bien sensibles) que quand des esprits accoûtumés aux cordes, comme dit Montagne, & qui n'osent tenter de franches allures, entreprennent de traduire & de commenter ces excellens Ouvrages, où il y a plus de finesse & plus de mystere qu'il n'en paroist, tout leur travail ne fait que les gâter, & que la seule vertu qu'ayent leurs copies, c'est de nous dégoûter presque des originaux. Comme j'ay pris la liberté de juger du travail de ceux qui m'ont précedé, & que je n'ay pas fait difficulté de les condamner tres - souvent, je declare que je ne trouveray nullement mauvais qu'on juge du mien, & qu'on releve mes fautes : il est difficile qu'il Tome IX. Kk

386 REMARQUES

n'y en ait, & mesme beaucoup dans un Ouvrage aussi long que celuy-cy, & qui a esté fait à plusicurs reprises. Si quelqu'un veut donc se donner la peine de me reprendre, & de me saire voir que j'ay mal pris le sens en certains endroits, je me corrigeray avec plaisir: car je ne cherche que la verité, qui n'a jamais blessé personne: au lieu qu'on se trouve toûjours mal de persister dans son ignorance & dans son erreur.

Au reste j'avois eu quelque tentation de donner une Vie d'Horace sort suivie & sort exacte, en ramassant toutes les particularités que j'ay marquées dans tout le cours de cet Ouvrage. Mais le dégoût qu'on trouve toûjours à faire ce qui est déja fait m'en a empesché, & j'ay cru qu'i estoit plus à propos d'employer ce temps là à quelque chose de plus nou veau & de plus utile. Je me contenteray donc de traduire la vie qui a est écrite par Suetone, & d'y faire quel ques remarques. J'ajoûteray à la sir la chronologie des années d'Horace selon les Consuls. Monsieur le Fevre l'a faite avec beaucoup de soin. Je

sur L'Art Poetique. 387 fuivray son ordre, mais par quelques changemens & quelques additions que j'y feray, je tâcheray de la rendre plus commode & plus sure. Ceux qui seront curieux d'avoir une vie d'Horace plus étenduë, la pourront faire eux-mesmes sur ces Memoires avec beaucoup de facilité.





### Q. HORATII FLACCI

## VITA,

#### E SUETONIO.

Q UINTUS HORATIUS FLACCUS, Venusinus, patre, ut ipse quidem tradit, libertino, & exactionum coactore: ut verò creditum est, salsamentario : quum illi quidam in altercatione exprobrasset, Quoties ego vidi patrem tuum brachio se emungentem? Bello Philippensi excitus à M. Brute Imperatore, Tribunus militum meruit: victisque partibus, venia impetrata, scriptum questorium comparavit : ac primo Macenati, mox Augusto in gratian insinuatus, non mediocrem in amborum amicitia locum tenuit. Macenas

**热影:影影影影影:影影影影影影:**影響 

# LAVIE D'HORACE,

ECRITE PAR SUETONE.

II ORACE estoit de Venuse, & comme il le dit luy-mesme, fils d'un Affranchi qui avoit toujours esté Sergent. On a cru qu'il estoit fils d'un Charcutier, sur ce qu'un jour quelqu'un luy reprocha dans une dispute, qu'il avoit souvent vû son pere se moucher du coude. Pendant la guerre de Philippes, Brutus l'attira dans son parti, & le fit Tribun de Soldats. Aprés la défaite de cette Armée, il obtint fon pardon, & acheta une Charge de Secretaire de l'Epargne. Il acquit d'abord les bonnes graces de Mecenas; il s'infinua enfuite dans la bienveillance d'Auguste, & conserva toûjours une place tres-confiderable dans le cœur du Prince, & dans

Kkin

390 HORATII VITA. quantoperè eum dilexerit, satis demonstratur illo Epigrammate,

Ni te visceribus meis, Horati, Plus jam diligo, tuum sodalem Hinno me videas strigosiorem.

Sed multo magis extremis, tali ad Augustum elogio: Horatii Flacci, ut mei, esto memor. Augustus epistolarum quo. que ei officium obtulit, ut boc ad Macenatem scripto significat : Antè ipse fufficiebam scribendis epistolis amicorum: nunc occupatissimus & infirmus, Horatium nostrum te cupio adducere. Veniet igitur ab ista parasitica mensa ad hanc regiam, & nos in epiftolis scribendis adjuvabit. Ac ne recufanti quidem aut succensuit, quicquam, aut amicitiam suam suggerere destitit. Extant epistola, è quibus, argumenti gratià, pauca subjeci. Sume tibi aliquid juris apud me, tanquam si convictor mihi fueris. Rectè enim

LA VIE D'HORACE. 291 celuy du Favori. L'affection que ce dernier avoit pour luy, paroist assez dans ces Vers: Mon cher Horace, si je ne t'aime déja plus que mes entrailles, je veux que tu me voyes plus sec & plus maigre que Ninnius. Mais elle paroist encore plus dans ce petit mot qu'il écrivit à Auguste en mourant : Je vous conjure de vous souvenir d'Horace comme de moy-mesme. Auguste luy offrit la Charge de Secretaire du Cabinet; & écrivit pour cet effet à Mecenas de cette maniere: fusques icy je n'ay eu besoin du secours de personne pour écrire mes Lettres à mes amis; mais aujourd'huy que je me vois accablé d'affaires, & infirme, je souhaite que vous m'ameniez vostre Horace. Il passera donc de vostre table, où il n'est que Parasite, à cette table Royale, & il m'aidera à faire mes Lettres. Il ne fut nullement choqué du refus qu'Horace fit de cette Charge, & n'en fut pas moins de ses amis. En voicy des preuves tirées des Lettres qu'il luy écrivoit, & que nous avons encore. Prenez avec moy quelque liberté, comme si vous estiez mon commensal; & n'apprehendez pas de me déplaire. Car vous savez bien que Kk mij

392 HORATII VITA. & non temerè feceris, quoniam id

usus mihi tecum esse volui, si per valetudinem tuam fieri posset. Et rursus: Tui qualem habeam memoriam, poteris ex Septimio quoque nostro audire. nam incidit ut coram illo fieret à me tui mentio. Neque enim, si tu superbus amicitiam nostram sprevisti, ideò nos quoque antuperphronoumen. Pratereà sape eum, inter alios jocos, putissimum penem, & homuncionem lepidissimum appellat : unaque & altera liberalitate locupletavit. Scripta quidem ejus usqueadeo probavit, mansuraque perpetuò credidit, ut non modo seculare carmen componendum injunxerit, sed & Vindelicam victoriam Tiberii Drusique, privignorum suorum : eumque coëgerit propter boc, tribus carminum libris ex longo intervallo quartum addere. Post sermones vero lectos quosdam, nullam sui mentio-

nem factam ita sit questus: Iratum me

LA VIE D'HORACE. 393 je voulois que vous vécussiez avec moy de cette maniere , si vostre santé l'eust permis. Et dans une autre Lettre: Nôtre ami Septimius pourravous témoigner de quelle maniere je me souviens de vous; car il est arrivé que j'ay parlé de vous devant luy. Quoique vous ayez en la fierté de mépriser nostre amitié, nous ne payons pas vos mépris par un mépris reciproque. Il y a beaucoup d'autres Lettres, où, parmi plusieurs raille-ries qu'il fait de luy, il l'appelle souvent le petit débauché, & le petit homme tres-joli & tres agreable. Il le combla de biens par deux fois, & il goûta si fort ses vers, & fut si persuadé qu'ils passeroient à la derniere posterité; qu'il luy ordonna non seulement de composer le Poëme seculaire, mais aussi de chanter la victoire de Tibere & de Drusus; qu'il l'obligea, par cette raison, d'ajoûter un quatriéme Livre aux trois autres qu'il avoit déja donnés depuis long-tems; & qu'aprés avoir lû quelques-unes de ses Satires & de ses Epistres, il eut quelque chagrin de ce que ce Poëte n'y parloit pas de luy; & il luy en fit ses plaintes de cette maniere: Sachez que je suis en co-

## 394 HORATII VITA.

tibi scito, quod non in plerisque ejusmodi scriptis mecum potissimum loquaris. An vereris ne apud posteros infame tibi sit quod videaris samiliaris nobis esse? Expressique Eclogam, cujus initium est:

Quum tot sustineas & tanta negotia solus,

Res Italas armis tuteris, moribus ornes,

Legibus emendes: in publica commoda peccem,

Si longo fermone morer tua tempora, Cæfar.

Habitu corporis brevis fuit, atque obefus; qualis & à semetipso in Satyris describitur, & ab Augusto, hac epistolà: Pertulit ad me Dionysius libellum tuum, quem ego (ne accusem brevitatem) quantuluscumque est, boni consulo. Vereri autem mihi videris ne majores libelli tui sint, quàm ipse es: sed, si tibi statura deest, corpusculum non deest. Itaque licebit in sextariolo scribas, quum circuitus

LA VIE D'HORACE. 395 lere contre vous, de ce que vous ne vous adressez pas à moy dans la pluspart de ces Ouvrages. Apprehendez-vous qu'un jour ce ne soit une tache à vostre reputation d'avoir esté de mes amis? Et par là il tira de luy l'Epistre qui commence: Auguste, comme c'est vous seul qui soutenez tout le poids de tant d'affaires si grandes & si importantes, que vous diffendez cet Empire par vos armes, que vous le reformez par vos loix, & que vous l'embelissez par les bonnes mœurs dont vous donnez vous mesme l'exemple; je ferois un tort irreparable au Public, si j'occupois par un long discours des momens si precieux.

Il estoit petit & gros; comme il se peint luy-mesme dans ses Satires. Et ce portrait est conforme à celuy qu'Auguste en fait dans cette Lettre: Dionyssus m'a apporté vostre petit volume, & tel qu'il est, je l'ay reçu de bon cœur sans me plaindre de sa briéveté. Il me paroist que vous craignez que vous : mais au moins si la taille vous manque, l'embonpoint ne vous manque pas, & rien n'empesche que vous ne puissez tenir & écrire dans un boissans.

396 HORATII VITA.

Voluminis tui sit o'yxodesal &, sicut est ventriculi tui.

Vixit plurimum in fecessu ruris sui Sabini, aut Tiburtini: domusque ejus ostenditur circa Tiburni luculum.

Venerunt in manus meas & elegi, sub ejus titulo, & epistola prorsa oratione, quasi commendantis se Macenati. Sed utraque falsa puto: nam elegi, vulgares: epiftola autem obscura. quo vitio minime tenebatur. Natus est vj. Id. Dec.L. Cotta & L. Torquato Consulibus. Decessit v. Kal. Dec. C. Marcio Cenforino & C. Asinio Gallo Consulibus, post nonum & quinquage simum annum ; herede Augusto palamnuncupato, quums urgente vi valetudinis, non sufficeret ad obsignandas testamenti tabulas. Humatus & conditus est extremis Esquiliis, Juxta Macenatis tumulum.

LA VIE D'HORACE. 397 car la taille de vostre livre ressemble à la vostre, elle est toute en grosseur comme

vostre ventre.

Il passa la plus grande partie de sa vie dans sa petite maison de campagne du païs de Sabine ou de Tibur. Et l'on montre encore aujourd'huy cette maison prés du petit bois consacré à Tiburnus.

Il est tombé entre mes mains des Elegies qui portent son nom, & une Epitre en prose, comme s'il recommandoit le soin de sa fortune à Mecenas: mais je croy que ce sont des Ouvrages supposés; car les Elegies sont communes, & l'Epistre est fort obscure; ce qui n'estoit nullement le vice d'Horace. Il nâquit le 8. de Decembre, fous le Consulat de L. Cotta, & de L. Torquatus, & mourut fous celuy de C. Marcius Censorinus, & de C. Asinius Gailus, le 27. de Novembre, à l'âge de cinquante-neuf ans accomplis, aprés avoir nommé Auguste son heritier devant des témoins, la violence de son mal ne luy ayant pas donné le temps de signer son testament. Il fut enterré à l'extremité des Esquilies, tout joignant le tombeau de Mecenas.

SUR

#### LA VIE D'HORACE.

A vie d'Horace écrite par Suetone]
Porphyrion attribue formellement cette vie à Suetone, dans ses Remarques sur la premiere Epistre du Livre second: Augusto increpanti Horatium quod non ad se quoque plurima scriberet, ut Suetonius austor est in primis cum laude Casaris sese excusat. Sur les reproches qu' Auguste avoit faits à Horace, de ce qu'il ne luy adressoit pas la pluspart de ses Lettres, comme Suetone le rapporte; ce Poète s'excuse d'abord en louant ce Prince, & c. Mais quand Porphyrion n'en auroit rien dit, le stile de Suetone y est si reconnoissable, qu'on n'auroit pû s'y tromper.

Et comme il le dit luy-mesme, silsd'un Affranchi qui avoit toûjours esté Sergent ] Cela est en propres termes dans la Satire v1. du Livre 1. \$.45.

### . SUR LA VIE D'HORACE. 399

Nunc ad me redeo libertino patre natum.

<sup>s</sup>e reviens maintenant à moy que tout le nonde appelle fils d'Affranchi. Et dans e vers 84.

Nec timuit sibi ne vitio quis verteret olim,

Si praco parvas, aut ut fuit ipse, coastor

Mercedes sequerer.

(l ne craignoit point que l'on dist un our que c'estoit sa faute, si je n'estois qu'un Huissier ou qu'un simple Sergent comme luy.

Qu'il estoit fils d'un Charcutier] Salamentarius est proprement ce que les Grecs appelloient ενμαντικώνης, & que nous disons Charchutier, un homme qui fait & vend toutes sortes de boudins, de saucisses, de cervelas, &c.

Qu'il avoit và souvent son pere se moucher du coude C'est la raillerie que s'attiroient d'ordinaire les enfans qui avoient des peres de ce métier là. Ciceron dans le IV. Liv. de sa Rhetoque à Herennius (s'il est vray que cet Ouvrage soit de luy;) Per consequen-

tiam significatio fit, cum res qua sequuntur aliquam rem, dicuntur, ex quibus tota res relinquitur in suspicione ut si salsamentarii filio dicas, Quiesci tu, cujus pater cubito se emungere so. lebat. On appelle faire entendre la raillerie par la consequence, lors qu'. on dit simplement les choses qui ne sont que la suite d'une autre dont elles ne font que donner des soupçons comme si vous dissezà un fils de Charcutier, Taisez-vous, vous dont le pere ne se mouchoit jamais que du coude.

Brutus l'attira dans son parti, & le fit Tribun de Soldats | Horace étudioit alors à Athenes. On peut vois ce qu'il raconte luy-mesme dans la se conde Epistre du Livre second.

Et acheta une Charge de Secretaire de l'Epargne ] C'est ce que signifie scribtus questorius; car scribtus est pour scribatus, Secretariat. On peut voir ce qui a esté remarqué sur le 36. vers de la Satire v1. du Livre 11.

De re communi scriba magna atque nova te

Orabant hodie mominisses, Quinte, reverti.

SUR LA VIE D'HORACE. 401
Les Secretaires vous supplient instanment de ne pas oublier de revenir aujourd'huy pour une affaire nouvelle & tresimportante qui regarde tout le Corps. On
peut ajoûter aussi à cette remarque ce
que Tite Live écrit sur ce sujet dans
le chap. 46. du Liv. IX. & le IX. chapitre du v1. Livre d'Aulugelle.

Il acquit d'abord les bonnes graces de Mecenas De la maniere dont cecy est écrit, on pourroit croire qu'-Horace ne commença à estre connu de Mecenas qu'aprés qu'il eut fait sa paix avec Auguste, & acheté la Charge de Secretaire. Mais c'est ce que Suetone ne peut pas avoir écrit : car au contraire ce fut Mecenas qui le servit utilement auprés de ce Prince, & qui luy fit obtenir son pardon, & r'avoir son bien qui avoit esté confisqué. Suetone ne parle icy que du temps auquel Horace commença à entrer dans la familiarité de Mecenas, & à estre admis dans sa confidence & dans ses plaisirs.

Je veux que vous me voyiez plus sec é plus maigre que Ninnius ] Je n'aime pas la maniere dont on a écrit ce

dernier vers,

Tome X.

Hinno me videas strigosiorem.

fe veux que vous me voyiez plus maigre qu'un jeune Chevreuil. Assurément Mecenas avoit écrit,

Ninnio me videas strigosiorem.

Et c'est la leçon que le savant Vosfius a suivie. Il y avoit de ce temps là un Poëte appellé Ninnius Crassus, qui estoit sec comme une allumete; ce qui luy attiroit tous les jours des railleries comme celles que Mecenas en fait icy.

Par ce petit mot qu'il écrivit à Auguste en mourant] Nous n'avons point en nostre Langue de terme qui exprime le mot elogium qui est Grec, è no juor, & qui fignisse proprement un titre, une etiquete, une petite préface, un sommaire, qui fait connoître en peu de mots ce que l'on veut.

Mais aujourd'huy que je me vois accablé d'affaires, & infirme ] Auguste sus fes infirmités augmenterent considerablement aprés la guerre d'Espagne. Ce sut donc aprés cette guerre qu'il écrivit cette Lettre à Mecenas, &

sur la Vie b'Horace. 403 qu'il offrit à Horace la Charge de Secretaire du Cabinet.

De cette table où il n'est que Parasite] Car Horace n'estoit pas de la maison de Mecenas, & il n'avoit point de Charge qui l'attachast à luy. C'est ce qui tonde la raillerie d'Auguste, qui le regarde comme le Parasite de Mecenas, parce qu'il mangeoit ordi-

nairement chez luy.

Il ne fut nullement choqué du refus qu'Horace fit de cette Charge, & n'en fut pas moins de ses amis ] Cette remarque de Suetone est fort judicieufe. Il y a peu de Princes capables do cette moderation. Il faut avoüer aussi qu'ils ne trouvent pas beaucoup d'occasions de la faire paroistre: car ils sont tres-peu sujets à trouver des gens qui resusent les Charges dont ils veulent les honorer.

Si vostre santé l'eust permis ] Ces paroles marquent qu'Horace se servit du pretexte de sa santé pour resuser l'honneur qu'Auguste vouloit luy faire. Il estoit donc déja vieux, & par consequent cette offre ne luy sut faite qu'aprês la guerre d'Espagne, comme je l'ay déja remarqué.

Ll ij

Nostre ani Septimius C'est le même Septimius à qui Horace adresse l'Ode v1. du Livre 11. dont il fait l'éloge dans la troisiéme Epistre du Livre 1. & qu'il recommande à Tibere dans l'Epistre 1x. du mesme Livre.

Îl l'appelle souvent le petit débauché ] Les mots Latins ne peuvent estre traduits en nostre langue. Je me suis contenté d'en exprimer à peu prés

le fens.

Il le combla de biens par deux fois] Je ne me fouviens pas qu'Horace ait parlé de ces biens qu'il avoit reçus de la liberalité d'Auguste. Mais on ne doit pourtant pas imputer ce silence à son ingratitude. Il n'y a point de Princes qui ne fassent du bien à des particuliers; mais il y en a peu qui, comme Auguste, en fassent à tous leurs Sujets. A quoy bon faire des remercimens pour foy-mesme quand il en faut faire pour tout le monde? Ces derniers sont les seuls qui fassent honneur aux Princes, & qui meritent d'estre conservez à la posterité. Et c'est à quoy Horace a donné bon ordre: car il n'a rien oublié pour faire connoistre que l'Empire devoit à Ausur LA VIE D'HORACE 405 guste toute sa felicité, & qu'il n'y avoit pas un Romain qui ne tinst de luy son repos & sa vie.

Mais aussi de chanter la victoire de Tibere & de Drusus ] C'est ce qu'il fait dans l'Ode IV. & dans l'Ode XIV. du Livre IV.

Qu'il l'obligea par cette raison d'ajoûter un quatrième Livre aux trois autres qu'il avoit déja donnez depuis longtemps ] Il ne faut pas s'imaginer qu'-Horace ait composé toutes les Odes du IV. Livre aprés ce commandement qu'il reçut d'Auguste : car cela feroit faux. Suetone a voulu dire seulement qu'Auguste l'obligea de donner ce Livre au Public, & de joindre les Odes qu'il venoit de composer par son ordre, à celles qu'il avoit faites depuis long-temps, & qu'il n'avoit pas publiées. On peut voir ce qui a esté remarqué sur la 1. Ode du Livre Iv.

Il estoit petit & gros, comme il se peint luy-mesme dans ses Satires Comme dans la Satire III. du Livre II. où il dit qu'il n'a pas deux pieds de haut: Ad Summum totus moduli bipedalis.

Et rien n'empesche que vous ne puissiez tenir & écrire dans un boisseau] Le Latin dit in sextariolo, dans un petit demi sextier: mais c'est toûjours, à mon avis, le mesme sens: Auguste veut dire à Horace qu'il pourroit saire son cabinet d'un boisseau, & y tenir avec ses Ouvrages.

Il passa la plus grande partie de sa vie Il alloit quelquesois passer l'hyver à Tarente; mais son sejour le plus ordinaire estoit à sa maison de Tibur, qu'il aimoit plus que Tarente, comme il paroist par l'Ode v1. du Li-

vre 11.

Du pais de Sabine ou de Tibur] Il ne faut pas croire que Suetone parle icy de deux maisons differentes. La maison d'Horace estoit entre le païs de Sabine & celuy de Tibur; de maniere que les uns la donnoient aux Sabins, & les autres aux Tiburtins; comme cela arrive aux maisons, aux villes & aux montagnes qui sont justement entre deux Provinces: par exemple, Venuse passoit pour estre de la

SUR LA VIE D'HORACE. 407 Lucanie & de la Poüille. Horace le dit luy-mesme dans la 1. Satire du Livre 11.

— Lucanus an Appulus, anceps, Nam Venusinus arat sinem sub utrumque colonus.

Et dans l'Ode IV. du Livre III. il met, par la mesme raison, la montagne Vultur dans la Poüille, & hors de la Poüille. Mais voicy un passage entierement conforme à celuy de Suetone: Catulle, en parlant de sa marson de campagne qui estoit dans le mesme païs que celle d'Horace, dit:

Ofunde noster seu Sabine seu Tiburs, Nam te esse Tiburtem autumant, quibus non est

Cordi Catulium ledere, at quibus cor-

di est

Quovis Sabinum pignore effe contendunt.

Sed seu Sabine, seu verius Tiburs, &c.

O ma petite maison qui es dans le païs de Sabine, ou dans celuy de Tibur! car ceux qui n'ont pas dessein d'ossencer Catulle, pretendent que tu es de Tibur;

mais ses ennemis qui veulent le choquer, soûtiennent & sont toûjours prests a gager que tu es dans le territoire de Sabine. Soit donc que tu dépendes des Sabins, ou plûtost des Tiburtins, & c.

Et l'on montre encore aujourd'huy cette maison prés du petit bois consacré à Tiburnus ] C'est ce bois de Tiburnus, dont il est parlé dans l'Ode vII.

du Livre 1.

Et praceps Anio, & Tiburni lucus, & uda

Mobilibus poma rivis.

Que de l'Anio qui se precipite sur des rochers: que du petit bois censacré à Tiburnus, & c. Ce Tiburnus estoit le frere de Catilus & de Coras qui bâtirent Tibur, & luy donnerent le nom de leur frere aisné. Virgile dans le VII. Livre.

Mais je croy que ce sont des Ouvrages supposés: car les Elegies sont trescommunes Ce jugement de Suetone est remarquable. Sur ce que des Elegies qu'on attribuë à Horace sont vulgaires & communes, il décide qu'elles ne sont pas de luy. Nos Critiques d'aujourd'huy, qui se rompent la teste à cherchercher des defauts dans les Anciens, & qui attaquent fouvent ce qu'il y a de plus beau, parce que c'est ce qui est le plus opposé à leur genie, en jugeroient bien autrement: plus ils verroient de choses plates & triviales dans ces Elegies, plus ils assureroient qu'elles sont d'Horace. Quel malheur pour eux qu'elles se soient perduës! Ils s'en serviroient comme d'un titre authentique, ravis d'avoir trouvé des témoins, vrais ou faux, qui déposassient en faveur des modernes contre l'antiquité.

Car les Elegies sont communes Suecone pouvoit tirer d'Horace mesme une preuve de la supposition de ces Elegies: car en parlant de ses vers, il dit dans la derniere Epistre du second Livre:

Carmina compono, hic Elegos.

fe fais des Odes , un autre fait des Elezies.

Et l'Epistre est fort obscure, ce qui r'estoit nullement le vice d'Horace]
C'est donc nostre faute quand nous rouvons dans Horace des obscurités.
Mais tres-souvent aussi c'est la faute

Tome X. M m

des Commentateurs & des Interpretes, qui en mille rencontres ont embrouillé ce qui estoit clair & facile, & l'ont entierement gâté par les mauvais sens qu'ils luy ont donnés.

Il nâquit le 8. de Decembre ] Le vj. des Ides de Decembre, c'est à dire le 8. du mesme mois, l'an de Rome DCLXXXVIII. soixante-trois ans avant la naissance de Nostre-Seigneur.

Sous le Consulat de L. Cotta, & de L. Manlius Torquatus] C'est Horace qui le dit dans l'Ode xx1. du Li-

vre III.

O nata mecum Consule Manlio!

Bouteille qui estes née comme moy sous le Consulat de Manlius.

Et dans l'Ode XIII. du Livre v.

Tu vina Torquato move Consule pressa meo.

Faites donc venir promptement du vin qui ait esté serré l'année de ma naissance, sous le Consulat de Torquatus.

Et mourut sous celuy de C. Marciu Censorinus, & de C. Asinius Gallus] C'estoit l'an de Rome 745. six ans avant la naissance de Nostre-Seigneur. SUR LA VIE D'HORACE. 414
Suetone s'est donc trompé quand il
dit ensuite, à l'âge de cinquante-neus
ans accomplis. Car depuis le 6. de Decembre de 688. jusqu'au 27. de Novembre de 745. on ne trouvera que
cinquante-sept ans moins onze jours,
mais c'est peut-estre une faute de Co-

piste.

Aprés avoir nommé Auguste son heritier devant des témoins, la violence de son mal ne luy ayant pas donné le temps de signer son testament ] Le Droit Civil admet les testamens de vive voix, pourvû que le Testateur declare & nomme son heritier devant sept témoins. Justinien dans le second Livre des Institutes, Titre X. S. 12. Si quis autem sine scriptis voluerit ordinare jure civili testamentum, septem testibus adhibitis, & sua voluntate coram eis nuncupata; sciat hoc perfectissimum testamentum jure civili, firmumque constitutum. Si quelqu'un veut faire, selon le Droit Civil, son testament sans écrire, qu'il ait sept témoins, qu'il declare sa volonte en leur presence, & qu'il sache que selon les loix civiles, ce testament est tres-parfait & tres-valable.

Il fut enterré à l'extremité des Esqui-

Mmij

lies, joignant le tombeau de Mecenas] Car Mecenas logeoit au bout des Efquilies, où il avoit fait bâtir une maifon superbe, & son tombeau par con-

sequent.

Joignant le tombeau de Mecenas ] Mecenas estoit mort la mesme année. Mais d'où vient qu'Horace luy ayant survécu, n'a laissé aucune marque de la douleur qu'il avoit de sa perte? Cela ne me paroist pas possible: il aimoit trop Mecenas, & luy avoit trop d'obligation pour avoir laisse à d'autres le soin de pleurer sa mort. Cet endurcissement ne seroit pas pardonnable; & si on pouvoit luy reprocher justement une si noire ingratitude, ie lirois ses Ouvrages avec moins d'estime pour eux que de mépris pour leur Auteur, & je me repentirois mesme d'avoir employé tant de temps à les commenter & à les traduire. Voyons donc si l'antiquité ne nous fournira rien qui puisse justifier un filence qui paroist d'abord si suspect & si odieux. Dion, en parlant de l'année qui fut la derniere de la vie de Mecenas, assemble d'abord tous les evenemens heureux qui arriverent à Au-

SUR LA VIE D'HORACE. 413 guste cette année-là; & aprés avoir fait entendre fort clairement que les huit premiers mois ne donnerent à ce Prince que des sujets de joye; il ajoûte que la fin ne répondit pas au commencement, & que la mort de Mecenas vint interrompre cette suite de prosperités qui avoient duré jusqu'au neuviéme mois. La mort de ce Favori d'Auguste n'arriva donc qu'a-prés ce temps-là; & quand mesme elle seroit arrivée immediatement aprés, ce qui peut n'estre pas, car Dion n'en marque pas le jour, on voit que depuis la fin d'Octobre jusqu'auvingt sept de Novembre, Horace n'auroit pas eu le temps d'essuyer ses premiers pleurs. Il est donc constant qu'il ne furvécut pas long-temps à son ami,& cela marque mieux que tout ce qu'il auroit pû faire, la tendresse qu'il avoit pour luy. Sans doute il accomplit alors ce qu'il avoit promis quelques années auparavant, lorsqu'il écrivit à Mece-nas attaqué d'une maladie tres-dan-gereuse qui luy faisoit souhaiter la mort.

Ah te mea si partem anima rapit Maturior vis, quid moror altera, M m iij

Nec carus aquè nec superstes
Integer? Ille dies urramque
Ducet ruinam : non ego persidum
Dixi sacramentum : Ibimus, ibimus,

Utcumque pracedes, supremum Carpere iter comites parati. &c. Ah si la violence du destin se haste de vous enlever, & de me ravir la moitié de moy-mesme, qu'attend icy l'autre moitié? que tarday-je davantage, moy qui ne suis point si cher au peuple Romain, & qui ne puis vous survivre entier? Ouy, le jour fatal qui éclairera vostre pompe funebre, éclairera aussi la mienne. Je ne l'ay pas juré en vain: nous irons, nous irons tous deux ensemble. De quelque maniere & en quelque temps que vous me précediez, je seray toûjours prest à vous suivre. Rien ne pourra jamais estre assez fort pour me separer de vous, &c.

Si Horace avoit tiré son horoscope, il n'avoit pas mal jugé de la conformité de son astre avec celuy de Mecenas; mais sans doute il connoissoit moins la sorce de son étoile que celle de son amitié. Et il est aisé d'estre bon Prophete quand on ne prédit que des choses qu'il dépend de soy d'accomplir.

# 

# CHRONOLOGIE

## DES ANNE'ES D'HORACE,

PAR LES CONSULS.

CONSULS. de Rem. avat 7.C. d'Hor. 688. 63. 1. L. Aurelius Cotta II. L. Manl. Torquatus II. 689. 62. 2. L. Jul. Cefar. C. Marcius Figulus. Conjuration de Catilina. Naissance d'Auguste. D. Jun. Silanus. L. Licinius Murena. Calpur. Pifo. M. Valer. Messala. 693 58. 6. Q. Metellus Celer. L. Afranius. M m iiij

| 416                                                                                          |             |        | ONOLOGIE                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| An.<br>de Rom. a                                                                             | vät 7.0     | · d'Ho | r. CONSULS.                                                                                |
| 694.                                                                                         | 57-         | 7.     | C. Jul. Cefar. M. Bibulus.                                                                 |
| 695.                                                                                         | 56.         | 8.     | L. Calpur. Piso. A. Gabinius.                                                              |
| <b>6</b> 96.                                                                                 | 55.         | 9.     | C. Jul. Cefar. M. Bibulus. L. Calpur. Pifo. A. Gabinius. P. Lentulus Spinter. Q. Metellus. |
| 697.                                                                                         | 54.         | 10.    | C. Cornelius Lentulus. L. Marcus Philippus.                                                |
| Horace passa les neus ou dix premieres années de son âge à Venuse, comme cela pa-            |             |        |                                                                                            |
| roift par l'Ode IV. du Livre III. Et aprés                                                   |             |        |                                                                                            |
| ce temps-là il fut mené à Rome pour y estre<br>instruit. Satire VI. Livre I. Epistre II. Li- |             |        |                                                                                            |
|                                                                                              | Sati        | re V   | I. Livre I. Epistre II. Li-                                                                |
| vre II.                                                                                      |             |        | ~D / II                                                                                    |
| 698.                                                                                         | <b>5</b> 3. | II.    | Pompée II.<br>Crassius II.                                                                 |
| 699.                                                                                         | 52          | 12.    | Ap. Pulcer. L. Dom. Ænobarbus.                                                             |
|                                                                                              |             |        | Cn. Domitius. M. Valere Messala.                                                           |
| 701.                                                                                         | 50.         | 14.    | Pompée III.<br>Q. Metellus,                                                                |

## DES ANNEES D'HORACE. 417

702. 49. 15. 
M. Marcellus.

703. 48. 16. 
L. Paulus.

C. Marcellus.

P. Servilius.

Pompée assassiné en Egypte. Ce fut environ vers ce mesme temps-là qu'Horace sut envoyé étudier à Athenes: car son pere ne le laissa aller, & ne le voulut perdre de vuë que quand il sut en âge de se conduire luymesme, & de se preserver de la corruption qui regnoit alors.

706 45 19. {Q. Fuf. Calenus. P. Vatinius.
 707. 44. 20. {C. Cefar III. M. Lepidus.
 708. 43 21. {C. Cefar IV. Q. Fabius Maximus.

An. An. An. CONSULS.

de Rom, avat f C. d'Hor.

709. 42 22. C. Cefar V.

M. Antoine.

Cesar est tué. Auguste revient d'Epire.

710. 41. 23. {C. Pansa. A. Hirtius.

Ces deux Consuls ayant esté tuez dans un combat, Auguste sut nommé Consul, & prit pour Collegue Q. Pedius. Brutus va en Macedoine, passe par Athenes, & emmene avec luy plusieurs jeunes gens, au nombre desquels estoit Horace. Epistre II. du Liv. II. Horace sait la Satire VII. du Livre I.

711 40. 24. Lepidus II. Munatius Plancus.

Horace parle de ce Confulat dans l'Ode XIV. du Livre III.

Non ego hoc ferrem calidus juventa Consule Planco.

Je n'aurois pas souffert cet affront dans la chaleur de ma jeunesse, sous le Consulat de Plancus. Il avoit alors vingt quatre ans, & il estoit à l'armée de Brutus. Bataille de Philippes. Horace suit & abandonne son bouclier. Aprés la bataille il revient à Rome, & sait l'Ode XXIV. du Livre I.

# DES ANNEES D'HORACE. 419

An: An. m. avāt J.C. d'Hor. CONSULS.

P. Servilius II.

L. Antonius.

3. 38. 26. 

Afinius Pollio.

Horace fait l'Ode I. du Livre II. à Pol-. Il va à Brindes avec Mecenas, & fait atire V. du Livre I.

L. Cenforinus,
C. Calvifius.

5. 36. 28. Appius Claudius,
C. Norbanus,
M. Vipfanius Agrippa.
L. Caninius.
Et aprés fa mort,
Statilius Taurus.

Le jeune Pompée rompt le Traité qu'il

it fait avec Auguste, & recommence la rre. Horace fait sur cela l'Ode VII. du re V.

7 34. 30. { L. Gellius. M. Cocceius Nerva.

Menas quitte pour la seconde fois le parti jeune Pompée, & se range encore du costé d'Auguste qui le fait Tribun de dats. Horace fait contre ce traître l'Ode du Livre V.

An. An. An. CONSULS.

de Rom. avai 7 C, d'Hor.

Sext. Pompeius, pod' Auguste.

L. Cornificius.

Le jeune Pompée est tué en Phry Amnistie accordée pour la seconde se ceux de son parti. Pompeius Varus rev à Rome. Horace fait l'Ode VII. du vre II.

719. 32. 32. M. Antonius. L. Scribonius Libo

720. 31. 33. Auguste.
L. Volcatius Tullu

Horace fait la IV. & la VI. Satire du vre II.

721. 30. 34. { Cn. Dom. Ænobarl C. Sofius.

Guerre civile rallumée entre Ant & Auguste, & Rome pleine de troubl de dissentions. Horace fait l'Ode XVI. Livre V.

## DES ANNEES D'HORACE. 421

Mn. An. m, avät J.C. d'Hor.

CONSULS.

2. 29. 35. SAuguste III. Messala Corvinus.

lecenas se prepare à suivre Auguste sur , pour se trouver à la bataille d'Actium. ace fait sur cela l'Ode I. du Livre V. oine est vaincu & mis en fuite le 2. de tembre. Horace chante cette victoire uguste dans l'Ode IX. du Livre V. sur n de la mesme année. Mort de Catius losophe Epicurien.

3. 28. 36. SAuguste IV. M. Crassus.

Prise d'Alexandrie au mois d'Aoust. Mort ntoine & de Cleopatre. Horace fait l'O-VI. & l'Ode XXXVII. du Liv. I.

4. 27 37. SAuguste V. Sextus Apuleïus.

Guerres civiles terminées. Le Temple de us fermé pour la premiere fois sous Aute. Horace fait l'Ode XII. du Livre I. VI. du Livre III. est aussi environ de ce Inps-là,

25. 26. 38. Auguste VI. M. Agrippa II. Le titre de *Prince* déferé à Auguste.

Horace fait l'Ode II. du Livre I. Aug confacre & dédie la Bibliotheque d'Apol Ode XXXI. du Livre I. faite fur ce si Les Romains craignent qu'Auguste ne tr porte le siege de l'Empire à Troye. Ho fait l'Ode III. du Livre III. pour détour ce malheur.

An. An. An. de Rom. avat J.C. d'Hor.

CONSULS.

726. 25. 39. SAuguste VII. Agrippa III.

Auguste se prepare pour aller saire la gre en Angleterre. Horace sait l'Ode VI. Livre II. sur ce qu'il croyoit suivre Aug à ce voyage. Ce Prince part, mais les se bassadeurs que les Anglois luy envoyo pour saire la paix, le trouvent à Rin Horace sait l'Ode XXXV. du Livre I. ce départ. La mesme année Auguste a fait un beau discours au Senat, pour o nir la permission de se démettre de l'Et re, asin qu'il pust passer le reste de ses je en repos. C'est le sujet de l'Ode XVI. Livre II. qui sut saite dans ce mesme ten là. Nom d'Auguste donné à l'Empereu

727. 24. 40. SAuguste VIII. Statilius Taurus II.

Horace fait l'Ode X. du Livre secon

DES ANNÉES D'HORACE. 423 'Ode XI. du Livre IV. & l'Epistre V. du Livre I. A cet âge il avoit fait la pluspart de ses vers d'amour, & les Satires 2. 3. 4. 8. 9. & 10. du Livre I. & la premiere du Livre II.

An. An. An. CONSULS.

728. 23. 41. SAuguste IX. M. Silanus.

Phraate va avec le secours des Scythes contre Tiridate qui s'estoit emparé du Royaume des Parthes. Tiridate cherche un asyle prés d'Auguste. Phraate le demande par ses Ambassadeurs. Horace fait l'Ode XXVI. & l'Ode XXXIII. du Livre I. l'Ode IV. du Livre II. & l'Ode XXVI. du Livre II. & l'Ode XXVI. du Liv. III. Temple de Janus sermé pour la seconde sois par Auguste.

729 22. 42. SAuguste X. C. Norbanus.

Auguste envoye une Armée contre les Arabes, sous la conduite d'Ælius Largus Gouverneur d'Egypte. Horace fait l'Ode XXIX. du Livre I. Mort du Poëte Quintilius Varus, parent de Virgile, qu'Horace tâche de consoler par l'Ode XXIV. du Livre I. Mecenas amoureux de Licinia qu'il épous bien-tost aprés. L'Ode XII. du Livre II. faite sur ce sujet. Espagnols vaincus,

revolte des Parthes contre Phraate. Ode VIII. du Livre III. Auguste de retour d'Espagne, où il avoit esté dangereusement malade. Horace fait, sur ce retour, l'Ode XIV. du Livre III. On peut aussi rapporter à cette mesme occasion l'Ode XXXVI. du Livre I.

An. An. An. de Rom, avat J.C. d'Hor.

CONSULS.

730. 21. 43. SAuguste XI.

On peut rapporter à cette année l'Ode XXXVI. du Livre I. l'Ode XIII. du Livre II. l'Ode XIX. & l'Ode XXIX. du Livre III.

731. 20. 44. SCl. Marcellus. L. Arruntius.

Fannius Cæpio & Murena, beau-frere de Mecenas, conspirent contre Auguste, & sont punis.

732. 19. 45. SM. Lollius. Q. Lepidus.

L'Epistre XX. du Livre I. sut écrite à la fin de cette année, ou au commencement de l'année suivante. Agrippa succede à Mecenas au gouvernement de Rome. Mecenas l'avoit eu plus de dix ans.

M. Apuleius.

DES ANNE'ES D'HORACE. 425

An. An. CONSULS.

de Rom. avai J.C. d'Hor.

733. 18. 46. SM. Apuleius. P. Silius Nerva.

Tibere envoyé en Orient avec une Armée, remet Tigrane far le Thrône d'Armenie, & Phraate fur celuy des Parthes. Enfeignes Romaines prifes par les Parthes fur Crassius & sur Antoine, renvoyées à Auguste. Horace écrit les Epistres III. IV. & VIII. du Livre I. Il avoit fait un peu auparavant les Odes XIX. & XXX. du Liv. I. l'Ode II. du Livre II. & l'Ode IV. du Livre III.

734 17. 47. SC. Sentius Saturninus. Q. Lucretius.

Entiere défaite des Espagnols par Agrippa. Les nouvelles de ce que Tibere avoit fait en Orient, arrivent à Rome. Horace écrit l'Espistre XII. du Livre I. Virgile part pour aller à Athenes. Il y arrive en mesme temps qu'Auguste qui revenoit d'Orient, se rembarque avec luy, tombe malade à Megare, me, Horace sit l'Ode III. du Livre I. On peut rapporter à la sin de la mesme année l'Ode IX. du Livre II. & la Satire V. du Livre II. qui peut aussi avoir esté faite l'an de Rome 728.

Tome X.

An. An. An. CONSULS. de Rom. avāi J.C. d'Hor.

735. 16. 48. Cn. Lentulus. Pub. Lentulus.

736. 15. 49. {C. Furnius. C. Silanus.

Jeux seculaires faits par Auguste. Horace avoit composé un peu auparavant le Poëme seculaire, l'Ode XXI. du Livre I. & l'Ode VI. du Liv. IV. L'Epistre XIII. du Liv. I. & la I. du Livre II. peuvent estre de ce temps-là, sur la fin de l'année.

737. 14. 50. \{L. Domitius. \text{Pub. Scipio.}

Auguste amoureux de Licinia, semme de Mecenas, sait le voyage des Gaules, pour avoir plus de liberté avec elle, & nomme Statilius Taurus Gouverneur de Rome, à la place d'Agrippa, ou plûtost à la place de Messala Corvinus, qui n'essant pas propre à cet employ, ne l'exerça que peu de jours Horace sait l'Ode I. du Livre III. la I. & la X. du Livre IV.

738. 13. 51. SM. Drusus Libo.

Les Sicambres & les Retiens vaincus par

DES ANNEES D'HORACE. 427 Drusus & par Tibere au mois d'Aoust. Cependant Auguste est dans les Gaules.

An. An. An. consuls.

739. 12. 52. Cn. Lentulus. M. Crassus.

Les Romains supportent avec beaucoup d'impatience l'absence d'Auguste, & soûptent après son retour. Horace fait l'Ode II. & l'Ode V. du Livre IV.

740. 11. 53. STibere Neron. Quintilius Varus.

Retour d'Auguste à Rome. Horace chante, par son ordre, la victoire que Drusus & Tibere avoient remportée dix-sept ou dix-shuit mois auparavant sur les Retiens, les Vindeliciens & les Sicambres. L'Epistre VII. & l'Epistre 10. du Livre I. sont environ de ce mesme temps-là.

741. 10. 54. SM. Valere Messala. P.Sulpicius Quirinus.

Mort d'Agrippa. Nouvelles victoires de Drusus & de Tibere sur les Vindeliciens, es Retiens & les Sicambres. Horace fait 'Ode XV. du Livre IV. C'est, à mon avis, a derniere Ode qu'Horace ait composée. Il

Nnij

428 CHRONOLOGIE ne pouvoit mieux finir que par les loüanges d'Auguste.

An. An. An. CONSULS.

742. 9. 55. SP. Fab. Maximus. Q. Ælius Tubero.

Je croy que ce fut sous ce Consulat qu'-Auguste donna Lollius pour Gouverneur à son petit-fils Caïus Celar, qui avoit alors huit ans. Horace écrivit sur cela à Lollius l'Epistre XVIII. du Livre I.

743. 8. 56. SJule Antoine. Q. Fabius Maximus.

Julius Florus estoit avec Tibere dans la Pannonie. Horace luy écrit l'Epistre II. du Livre II. Ce fut le dernier Ouvrage d'Horace; au moins il ne paroist pas qu'aucun des autres Ouvrages, dont la date est incertaine, puisse avoir esté fait aprés l'année de ce Consulat.

744. 7. 57. SCl. Drusus. Q. Crispinus.

Drusus meurt en Allemagne, dans sa trentième année.

745. 6. 58. SM. Cenforinus. Afinius Gallus.

Auguste donna cette année son nom au

DES ANNEES D'HORACE. 429 mois d'Aoust, qui estoit auparavant appellé Sextile, parce que c'estoit le sixième mois. Les Romains vouloient qu'il le donnast au mois de Septembre, qui estoit le mois de sa nais-sance: mais il aima mieux celuy d'Aoust, parce que ce mois-là il avoit esté fait Consul pour la premiere fois, & qu'il avoit remporté plusieurs victoires considerables. La mort de Mecenas arriva ensuite sur la fin de la même annnée, comme cela paroist maniseste-ment par Dion. Horace le suivit de prés, car il mourut le 27. de Novembre. Voilà tout ce qu'on peut savoir de plus certain de la vie & des Ouvrages d'Horace. La date de plus de la moitié de ses Ouvrages est incertaine, & dans la pluspart il faut se contenter de savoir qu'une telle Ode, par exemple, une telle Epistre, ont esté faites avant ou aprés celles-cy ou celles-là, fans qu'on en puisse dire précisement le temps. Cela ne laisse pas d'estre fort utile, & d'éclaireir beaucoup de difficultés.





DES PRINCIPALES MATIERES contenuës dans les deux Volumes d'Epiftres, & dans l'Art Poëtique.

Avec les noms des Auteurs qui y sont cités, expliqués & corrigés.

I. marque le premier Volume, II. le second, A. P. l'Art Poëtique.

#### A.

A Bditus, la force de ce mot, I. page 31 Abrotonum, II. 365. Son usage, 366 Abstemius , I. 502 Academiciens, leur maxime, I. 42 Les seuls qui puissent former le sens & la raison, I. 230. A.P. 305. 306 Academie, parc de l'Academie, H. Academies, leur antiquité, leur nombre, leur employ, A. P. 82. 83. Estoile maligne qui a toûjours préfidé à ces Assemblées, Academie Françoise, ses sentimens sur le Cid, A. P. Accius dans le Philoctete, I. 548. Grand & fublime, Il. 337. 339. Blamé, A. P. 270. 280 Acervus ruens, II. 330

| DESTINATIENES.                           |        |
|------------------------------------------|--------|
| Acte, mot inconnu aux Grecs, A. P.       | 218    |
| Necessité des cinq Actes dans le Po      | ëme    |
| Dramatique, sur quoy fondée, A. P.       | 218.   |
| 219. 221 Pratique constante des And      |        |
| fur cela,                                | ibid.  |
| Acteurs, seconds Acteurs, II.            | 158    |
| Riches habits des Acteurs, II.           | 415    |
| Combien d'Acteurs dans une Scene,        |        |
| 124. 225                                 | n. 1 . |
|                                          |        |
| Acuere linguam causis, I.                | 210    |
| Adbibere verba, I.                       | 185    |
| Addere mentem, II.                       | 482    |
| Addictus, I.                             | 39     |
| Adjuncta avo, A.P.                       | 210    |
| Admiration, mere des desirs, I. 73.      | Fille  |
| de l'ignorance, I.                       | 291    |
| Admiration comprend le desir & la crai   | nte,   |
| I.                                       | 296    |
| Adrasus, I.                              | 386    |
| Adversus lectus, I.                      | 106    |
| Æditui, II.                              | 425    |
| Æstuare, I.                              | 114    |
| Ætas, pour la jeunesse, II.              | 253    |
| Ætas lasciva, II.                        | 535    |
| Ætola plaga, II.                         | 175    |
| Affaires comparées aux vents & aux tempe |        |
| I.                                       | 43     |
| Affiches des Poëtes, pour avertir du to  |        |
| & du lieu où ils liroient leurs Ouvr     |        |
| II.                                      | 332    |
| Afranius, jugement de ses Ouvrages,      |        |
| 349. 340. 341                            | 11.    |
| Agathon, la fleur d'Agathon, A. P.       | 169    |
|                                          |        |
| Age, chaque age different dans fon co    |        |
| A. P. 198.                               | 199    |
|                                          |        |

| Agreable naist du merveilleux, A.P.                             |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Agrippa, ses Portiques, I. 315. Ses te                          | rres       |
| en Sicile,                                                      | 499        |
| Ajax, s'il se tuë sur la scene dans Sopho                       |            |
| A. P.                                                           | 215        |
| Aisselle, porter des paquets sous l'aisse quelle incivilité, I. |            |
| Albinus, A. P.                                                  | 527<br>314 |
| Alcée, II.                                                      | 502        |
| Alcinoüs, le luxe de sa Cour, I.                                | 162        |
| Alea praceps, II.                                               | 162        |
| Alexandre, mot d'Alexandre blâmé, I.                            | 61.        |
| Autre loue, 67. Un de ses Edits, II.                            |            |
| Son bon goust pour la Peinture & por                            | ur la      |
| Sculpture, II. 429. Son mauvais g                               | goust      |
| pour la Poësie, ibid. 430. 431. Raison                          |            |
| l'amour qu'il avoit pour Homere,                                |            |
| deffend la moyenne Comedie, A.P.                                | 296.       |
| 297                                                             | 40-        |
| Alexandre Severe, un mot de luy, II.                            | 483        |
| Alexis dans fon Parasite, II.<br>Expliqué, I.                   | 110        |
| Aller nuds pieds, II.                                           | 110        |
| Altiles, I.                                                     | 379        |
| Ambiguité, vice du discours, A. P.                              | 368        |
| Ambitieux, leurs efforts pour excuser                           | leur       |
| ambition, I.                                                    | 310        |
| Ambitiosa ornamenta, A. P.                                      | 366        |
| S. Ambroise, I.                                                 | 368        |
| Ame grande ne trouve rien de grand, I.                          | 293        |
| Ame détachée du corps dans la meditat                           |            |
| I. 505.                                                         |            |
| Ce qu'elle tire du sang, A. P.                                  | 364        |
| Amictus duplex, II.                                             | 109        |
| Amiot repris, 1, 329, II.                                       | 225        |
| Į.                                                              | M15        |

|    | DES MATIERES.                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| A  | lmis,, quels ils doivent estre, II. 151                           |
| 4  | lmis des premieres, secondes & troisiémes                         |
|    | entrees, I. 424                                                   |
|    | Injustice des amis qui ne prennent garde                          |
|    | qu'à l'exterieur, I.                                              |
| P. | lmis à bon marché, quand, I. 514                                  |
| 1  | mis comparés aux femmes chastes, II. 147.                         |
|    | 148                                                               |
|    | Respect qu'il faut avoir pour eux, II. 185                        |
|    | Jusqu'à quel point il faut les soûtenir, II.                      |
|    | 187                                                               |
|    | Difference de l'ami & du flateur, A. P.                           |
|    | 356. 357. &c.                                                     |
| 1  | mitié, devoir de la veritable amitié, I.                          |
|    | Polls and Co. L. D. C.                                            |
|    | Belle comparaison de l'amitié, I. 215.                            |
|    | milit des Comes C: . T                                            |
| 7  | mitié des freres, fainte, I.                                      |
| 1  | mitié des Grands, pourquoy dangereuse,                            |
|    | 109. 190                                                          |
|    |                                                                   |
|    | mour, ne peut entrer dans le caractere des<br>Heros, I.           |
|    |                                                                   |
| Ì  | mour de la louange enfle l'ame, I 59 Remede contre cette amour, I |
| 1  | mour du prochain & amour de Com                                   |
| •  | mour du prochain, & amour de soy-même,                            |
|    | mphion, V. Zethus, comment il bêtit la                            |
|    | citadelle de Thebes, A. P. 340.341                                |
| •  |                                                                   |
| ľ  | mphits, Poete, 1.  267  mphitheatres avec une Chapelle d'Hercule, |
| Ì  |                                                                   |
|    | mphora, chef-d'œuvre du Potier, A. P.                             |
|    | 103                                                               |
|    | 1: 011                                                            |
|    | Tome X.                                                           |
|    | 200                                                               |
|    |                                                                   |

| Ampulla & Ampullari, I. 203. 204. A. P.  146  Anima & animus, I.  Animi sub vulpe latentes, A. P.  Animus ege, I.  Animus aquus, I.  Annies, maniere dont les Anciens comptoient les années de la vie, A. P.  Anni pradantur, II.  Annons vilis amicorum, I.  Annons prodesse, II.  Antenor, conseil d'Antenor, I.  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres  A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  186  Antiphate, A. P.  Antoine, son caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. II. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son fentiment su les spectacles, I.  Apollonius, pourquoy si ennuyeux, A. P. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anima & animus, I.  Animi sub vulpe latentes, A. P.  Animum rege, I.  Animus aquus, I.  Années, maniere dont les Anciens comptoient les années de la vie, A. P.  Anni pradantur, II.  Annons vilis amicorum, I.  Antenor, conseil d'Antenor, I.  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres  A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antoine, son caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. II. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son sentiment sin les spectacles, I.  Antre de Trophonius, II.                                                       |
| Animi sub vulpe latentes, A. P.  Animum rege, I.  Animus aquus, I.  Années, maniere dont les Anciens comptoient les années de la vie, A. P.  Anni pradantur, II.  Annona vilis amicorum, I.  Antenor, conseil d'Antenor, I.  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres  A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antiphate, A. P.  Antoine, son caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. II. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son sentiment im les spectacles, I.  Antre de Trophonius, II.                                                                                   |
| Animum rege, I.  Animus aquus, I.  Années, maniere dont les Anciens comptoient les années de la vie, A. P.  Anni pradantur, II.  Annons vilis amicorum, I.  Antenor, confeil d'Antenor, I.  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres  A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antiphate, A. P.  Antoine, fon caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. II. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son fentiment im les ipectacles, I.  Antre de Trophonius, II.                                                                                                                    |
| Animus aquus, I.  Années, maniere dont les Anciens comptoient les années de la vie, A. P.  Anni pradantur, II.  Annona vilis amicorum, I.  Antenor, confeil d'Antenor, I.  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres, A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antoine, fon caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. II. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son fentiment im les ipectacles, I.  Antre de Trophonius, II.                                                                                                                                                       |
| Années, maniere dont les Anciens comptoient les années de la vie, A. P. 209  Anni pradantur, II. 488  Annona vilis amicorum, I. 514  Antenor, confeil d'Antenor, I. 149  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres  A. P. 309  Antimachus blâmé, A. P. 186  Antoine, fon caractere, A. P. 364  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. II. 62. 70. 82  183. A. P. 221. 294  Expliqué, I. 93 320. Son fentiment im les ipectacles, I. 295  Antre de Trophonius, II. 509                                                                                                                                                     |
| les années de la vie, A. P. 209 Anni pradantur, II. 489 Annona vilis amicorum, I. 514 Annona prodesse, II. 79 Antenor, conseil d'Antenor, I. 149 Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres A. P. 303 Antimachus blâmé, A. P. 186 Antimachus blâmé, A. P. 186 Antoine, fon caractere, A. P. 364 Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61 100. 187. 342. 378. 490. II. 62. 70. 82 183. A. P. 221. 294 Expliqué, I. 93 320. Son sentiment sin les spectacles, I. 293 Antre de Trophonius, II. 509                                                                                                                                                        |
| Anni pradantur, II.  Annona vilis amicorum, I.  Annona prodesse, II.  Antenor, conseil d'Antenor, I.  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres  A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antoine, fon caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. 11. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son sentiment sin  les spectacles, I.  Antre de Trophonius, II.                                                                                                                                                                                                                          |
| Annona vilis amicorum, I.  Annona prodesse, II.  Antenor, conseil d'Antenor, I.  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres  A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  186  Antimachus blâmé, A. P.  187  Antoine, son caractere, A. P.  207  Antoine, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. 11. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son sentiment su  les spectacles, I.  298  Antre de Trophonius, II.                                                                                                                                                                                                                            |
| Annona prodesse, II.  Antenor, conseil d'Antenor, I.  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres  A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antiphate, A. P.  Antoine, son caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. Il. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son sentiment su les spectacles, I.  Antre de Trophonius, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antenor, conseil d'Antenor, I.  Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antiphate, A. P.  Antoine, fon caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. Il. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son fentiment su les spectacles, I.  Antre de Trophonius, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anticyre, combien il y avoit d'Anticyres A. P. Antimachus blâmé, A. P. Antiphate, A. P. Antoine, fon caractere, A. P. Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61 100. 187. 342. 378. 490. Il. 62. 70. 82 183. A. P. Expliqué, I. 93 320. Son fentiment fun les spectacles, I. Antre de Trophonius, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A. P.  Antimachus blâmé, A. P.  Antiphate, A. P.  Antoine, fon caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. Il. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son fentiment fun les spectacles, I.  Antre de Trophonius, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antimachus blâmé, A. P.  Antiphate, A. P.  Antoine, fon caractere, A. P.  Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61  100. 187. 342. 378. 490. Il. 62. 70. 82  183. A. P.  Expliqué, I. 93 320. Son fentiment fur les spectacles, I.  Antre de Trophonius, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antiphate, A.P. 189 Antoine, fon caractere, A.P. 364 Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61 100. 187. 342. 378. 490. Il. 62. 70. 82 183. A.P. 221. 294 Expliqué, I. 93 320. Son fentiment fun les spectacles, I. 293 Antre de Trophonius, II. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antoine, fon caractere, A.P. 364 Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61 100. 187. 342. 378. 490. Il. 62. 70. 82 183. A.P. 221. 294 Expliqué, I. 93 320. Son fentiment fun les spectacles, I. 293 Antre de Trophonius, II. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antonin, l'Empereur Marc-Antonin, I. 61 100. 187. 342. 378. 490. Il. 62. 70. 82 183. A. P. 221. 294 Expliqué, I. 93 320. Son fentiment su les spectacles, I. 295 Antre de Trophonius, II. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100. 187. 342. 378. 490. Il. 62. 70. 82 183. A. P. 221. 294 Expliqué, I. 93 320. Son fentiment fun les spectacles, I. 295 Antre de Trophonius, II. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Expliqué, I. 93 320. Son fentiment su<br>les spectacles, I. 298<br>Antre de Trophonius, II. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Expliqué, I. 93 320. Son fentiment fun les spectracles, I. 293 Antre de Trophonius, II. 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| les spectacles, I. 299 Antre de Trophonius, II. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antre de Trophonius, II. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Apollonius, pourquoy si ennuyeux, A. P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Apophoreta, I. 36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Apparence du bien nous trompe, A. P. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apra 200 , A. P. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aquerir, quatre manieres d'aquerir, II. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aquilicia, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aquinum, I. 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Archelaüs, bon mot de luy, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Archaici lecti, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Archilochus, II. 229. Pourquoy estimé l'Au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| teur du vers lambe, A. P. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Argos, histoire d'un homme d'Argos, II. 523 Aricie, II. 52. Bois & autel de Diane d'A-

Aristarque, bon mot de luy, II. 435. Ses Ouvrages, & la finesse de sa critique, A.P.

Aristippe Fondateur de la secte Cyrenaique.

Arena extrema, I.

ricie, A.P.

37 I

276

31

| Armitippe rondated de la lecte Cylenarque,   |
|----------------------------------------------|
| ses sentimens, I. 46. Son independance,      |
| 48. Precepte de se fervir de tout, quelles   |
| bornes doit avoir, 49. Réponse d'Aristip-    |
| pe à Diogene, II. 103. Son portrait, II.     |
| 106. Son raisonnement sur l'avarice, II.     |
| 516                                          |
| Aristophane, I. 505. 506. II. 156. 215. 401. |
| A. P. 343. 344                               |
| Aristote, I. 510. II. 150. 153. 427. Poeti-  |
| que d'Aristote, A. P. 127. 134. 135. 170.    |
| 171. 194. 198. 201. 204. 228. 292. 293.      |
| Expliqué, A. P. 161. Son fentiment sur       |
| la juste étendue des Pieces, A. P. 218. 219  |
| . 1 -                                        |
|                                              |
| Ars fruendi, I. 234                          |
| Ars inexperta, II. 383                       |
| Art inutile sans la Nature, & la Nature sans |
| l'Art, A. P. 348. Perfectionne la Nature.    |
| 350. 351                                     |
| Art, pourquoy appellé miserable, A. P. 302   |
| Art des flûtes, II.                          |
| Art pour la conduite & la disposition du su- |
| jet, A. P. 312                               |
| Artes opposés à dona Musarum, II. 431        |
| Art Poëtique d'Horace, sa beauté, son uti-   |
| Ooij                                         |
| ,                                            |
|                                              |
|                                              |

| lité, A. P. 86. Antiquité de ce titre,   | 87    |
|------------------------------------------|-------|
| Arva, II.                                | 49    |
| As in triviis fixus, II.                 | 76    |
| Asne, surnoms tirés de l'Asne, I.        | 525   |
| Asperitas agrestis, II.                  | 150   |
| Affidet insano, I.                       | 264   |
| Atellanes, veritables Pieces satyriques, | A. P. |
| 255. 256. Jouées aprés les Tragedies,    | 257.  |
| 259. Leurs Personnages, 257. 258.        | Pri-  |
| vileges des Acteurs, 263. Tragedies,     | 262.  |
| Comment degeneroient en Mimes,           | 273   |
| Ater piscis, A P.                        | 88    |
| Athena vacua, II.                        | 496   |
| Athletes, comment ils vivoient, A.P.     | 351   |
| Atria , 1.                               | 277   |
| Atta, II.                                | 351   |
| Attingit solium Fovis, II.               | 114   |
| Avare, toûjours pauvre, I. 178. Plus ef  | clave |
| que les esclaves, II.                    | 76    |
| Marque d'un Avare, II.                   | 222   |
| Avarice, comparée au feu, I. 57. App     | ellée |
| douleur, 1.                              | 59    |
| Rarement le defaut des Poetes, II.       | 367   |
| Ce que l'Avarice a de particulier,       |       |
| £18                                      |       |
| Aventin, II.                             | 492   |
| Auguste, particularité d'Auguste suspe   | ecte, |
| I.                                       | 206   |
| Fragment d'une de ses Lettres, I.        | 242.  |
| 396. II.                                 | 308   |
| Honneurs qu'il fit à son Medecin,        | II.   |
| 14. 15                                   |       |
| Reçoit le gouvernement des mœu           | rs &  |
| des loix, II.                            | 311   |
| Ses statuës, II.                         | 312   |
|                                          |       |

| DES MATIERES.                           |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Souhaitoit d'estre appellé Romulus      | , II, |
| 312. 313                                |       |
| Villes qu'il bâtit, II.                 | 314   |
| Reçoit les honneurs divins pendant sa   | vie,  |
| II.                                     | 318   |
| Pourquoy appellé faiseur de poupées,    | ibid. |
| Il refuse des Autels à Rome, II.        | 319   |
| Il croit aux fonges, II.                | 53I   |
| Tournoi institué par Auguste, II.       | 177   |
| Amour que les Romains avoient pour      | luy,  |
| II. 59. 60                              |       |
| Sa passion pour la Comedie, II.         | 419   |
| Finesse de son goust opposée à la gross | iere- |
| té de celuy d'Alexandre, Il 432.        | 4.33  |
| Acheve le port Julien, A. P. 125. D     | este- |
| che le marais Aufente,                  | ibid. |
| Etablit à Rome une Academie de Savi     | ans,  |
| ,                                       | 82    |
| S. Augustin, I. 485. 11.                | 72    |
| Autadeia, II.                           | 150   |
| Aula pour atrium,                       | 105   |
| Aulan, toile de la Comedie, difference  | fur   |
| celle du Theatre des Anciens, avec le   | nô-   |
| tre, II.                                | 407   |
| Aulas manere, A.P.                      | 196   |
| Auris purgata, I.                       | 33    |
| Auster validus, I.                      | 482   |
| Austern Poëmata, A.P.                   | 321   |
| Auteurs nouveaux doivent estre favori   | iez,  |
| II.                                     | 357   |
| Automne, mortelle à Rome, I.            | 363   |
| Αυτοχεδιάσματα, ΙΙ.                     | 382   |
| Axamenta, II.                           | 35+   |

В.

|                                           | 494    |
|-------------------------------------------|--------|
| DBagatelles harmonieus, A. P.             | 312    |
| Bajes, beauté de ce lieu, I. 100. II. 14. | Ses    |
| Bois de Myrtes, II.                       | 17     |
| Bains pour l'hyver, bains pour l'esté, I. | 110    |
| Bain aprés le repas, condamné, I.         | 336    |
| Bains froids, II. 14. 15.                 | . 16   |
| Barbarie pour la Phrygie, I.              | 114    |
| Barbiers par quartier, I.                 | 110    |
| Barques des Romains pour la promenade     | e , I. |
| III                                       |        |
| Basilinda, jeu d'enfant, I.               | 82     |
| Benè vivere, I.                           | 489    |
| Benigne, l'usage de ce mot, I. 367        | . 391  |
| Beotiens groffiers, II.                   | 431    |
| Beuveurs d'eau, méchans Poëtes, II.       | 216    |
| Bibliotheque d'Apollon, I.                | 206    |
| Bidental, A. P.                           | 381    |
| Bion Boristhenite, II 490. Bon mot de     | luy,   |
| ibid.                                     |        |
| Bithyna negotia, I.                       | 323    |
| Bois des Academiciens, I.                 | 229    |
| Bois environnés de colomnes, I.           | 451    |
| Bois sur les toits des maisons, I.        | 453    |
| Bois de Palmiers, II.                     | 525    |
| Bonheur, définition du veritable bonh     | eur,   |
|                                           | 330    |
| Bon sens, en quoy il consiste, II. 514.   |        |
| cessaire pour la Poesse, A. P. 305. So    |        |
|                                           | ibid.  |
| Bonus, la force de ce mot, II.            | 475    |
| Bornes des choses, inconnuës, II,         | 330    |

| DES MATIERES.                                    |      |
|--------------------------------------------------|------|
|                                                  | 249  |
| Bouteilles cachetées, II. 513.                   | 514  |
|                                                  | 513  |
| Brasselets, prix d'honneur, 11.                  | 1 4  |
| Briéveté, voisine de l'obscurité, A.P.           | 105  |
|                                                  | rers |
| qu'on luy attribue, I.                           | 319  |
| W 11 · -                                         | 157  |
| Authorities, 1.                                  | 476  |
| C.                                               |      |
|                                                  |      |
| Aballus , I.                                     | 399  |
| Cabinets de Grece, II.                           | 123  |
| Cæcilius, les avantages qu'il avoit sur          | les  |
| autres Poëtes, II.                               | 343  |
|                                                  | 367  |
| California have a facility and Calling           | 268  |
| Callimaque, beau passage de Callimaque,          | 11.  |
| Prince de l'Elegie, II. 503. Moins est           | imá  |
|                                                  | id.  |
| Calo argutus, I.                                 | 556  |
| Calomnie, retombe fur fon auteur, II.            |      |
| - 11                                             | 138  |
| Camelopardalis, II.                              | 4:2  |
| Camera frumenti, I.                              | 376  |
| Camœna inhumana, II.                             | 175  |
| Campagne, Louange de la campagne, I.             |      |
| Sejour de la campagne plus conforme              |      |
| Nature, ibid. & 454. Occupations de campagne, I. | 446  |
|                                                  | 485  |
| Canicule, les facrifices qu'on luy faisoit       |      |
| 447                                              |      |
| 00 ::::                                          |      |

Oo iiij

--

| Cantor, le Chœur, A. P.                   | 195  |
|-------------------------------------------|------|
| Cappadociens, tous esclaves, I. 316.      |      |
| Cappadociers, tous ciciaves, 1. 316.      | LII  |
| quoy confistoient les richesses de leur R | Loy, |
| ibid.                                     |      |
| Captivum ebur, II.                        | 411  |
| Caracteres, de deux fortes, A.P.          | 169  |
| Qualité des caracteres connus,            | bid. |
| Qualité des caracteres nouveaux, A        | . P. |
| 167                                       |      |
| Difficulté de ces caracteres, 168.        | 169  |
| Caracteres nouveaux, pourquoy appellés    | com- |
| muns,                                     | 168  |
| Carines, I.                               | 385  |
| Carmina pour les vers Lyriques, II. 481.  |      |
| Casse'ius Aulus, A.P.                     | 330  |
| Cassius de Parme, sa malheureuse fac      |      |
| pour écrire, & ses Ouvrages, I. 227.      |      |
|                                           | 161  |
| Caftor, II.                               |      |
| Cate la pour Catenula, II. 123.           |      |
| Caton le Cenfeur, I. 551. 552. II. 379.   |      |
| Precepte qu'il donna à son fils en l'envo |      |
| à l'armée, I.                             | 540  |
| L'austerité de ses mœurs, II. 221. 222.   |      |
| abstinence imputée à avarice, ibid.       | Sor  |
| stile, II.                                | 509  |
| Caton d'Utique, ses vers contre Scipion   | , II |
| 230                                       |      |
| Catulle, II. 439. Expliqué, I. 412.       | 441  |
| Cedre, huile de Cedre, son usage, A       |      |
| 314                                       |      |
| Celsi Rhamnes , A. P.                     | 321  |
| Celfus, I.                                | 164  |
| Celsus Albinovanus, I. 201. 201.          |      |
| Centuria seniorum, A.P.                   | 321  |
| Carcides Poeta II                         | 10   |

| DES MATIERES.                             |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Cerites, leur histoire, I.                | 338   |
| Certamina divitiarum, I.                  | 261   |
| Certum prasepe, II.                       | 24    |
| Certus conviva, I.                        | 394   |
| Cesar, mot de Cesar sur Sylla, II. 1;6. J | our   |
| de sa naissance celebre long-temps, 1.    | 262   |
| Cetheous, fon éloquence, II.              | 503   |
| Cethegus, pourquoy appellés cinctuti, A   | 1.P.  |
| 120                                       |       |
| Chagrins sans sujet apparent, leur cause  | , I.  |
| 4 I I                                     |       |
| Changement de nea macre, a                | 488   |
| Chansons nouvelles, II.                   | 254   |
| Chapeau & pantousles portés sous le bras  | , I.  |
| 528.                                      |       |
| Chapelles d'Hercule, où placées, I.       | 30    |
| Charete, premier theatre, A.P.            | 289   |
| Charmis, Medecin, II.                     | 17    |
| Chasse, espece de milice, I. 185. Fort    | eiti- |
| mée des Romains, II.                      | 170   |
| Cheval, oreille du cheval dans sa bou     | che,  |
| II.                                       | 20    |
| Chevaliers, tombés dans le goust du per   | iple, |
| II. 406. Condamnoient les fictions qui    | n'a-  |
| voient rien de plaisant, A.P.             | 321   |
| Cheveux des Romains, I.                   | 113   |
| Chevres ont toûjours la fiévre, I.        | 398   |
| Chiens de chasse, comment dresses, I.     | 184   |
| Chio, I.                                  | 476   |
| Chionides, Poëte Comique, A.P.            | 294   |
| Chærilus tres-méchant Poëte, II. 425.     | 427.  |
| Reuffit en quelques endroits, A. P.       | 325   |
| Chœur, ce que c'estoit dans le Poeme      | Dra-  |
| matique, A. P. 217. Ses fonctions,        | 217.  |
| 228. &c.                                  |       |

| Ce qu'il chantoit dans les intermedes,                                       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ses qualités essentielles, 232. Leur de                                      | faut, |
| 246                                                                          |       |
| Chœur de la moyenne Comedie, com                                             |       |
| aboli, A. P. 296.                                                            | 297   |
| Choraule & Pithaule, leur difference,                                        |       |
|                                                                              | 193   |
| Chrysippe, successeur de Zenon, I.                                           |       |
| Cibyra, I.                                                                   | 323   |
| Ciceron, I. 34. 42. 43. 120. 204. 369.                                       |       |
| 491. 494. 511 II. 431. 499. 517 Tra<br>un passage d'Hamere, I. 157. Sa manie |       |
| traduire, A P. 175. 302 306.                                                 |       |
| Ciceron explique, II. 126 410. 414                                           | A.P.  |
| 273. Corr gé, II.                                                            | 375   |
| Ciceron Stoicien, I.                                                         | 244   |
| Cicya, II.                                                                   | 488   |
| Ciguë, d'un usage tres-considerable, II.                                     |       |
| Cinctus Gabinus, A. P.                                                       | I 2.I |
| Cinctui, A. P.                                                               | 120   |
| Circé, I. 157. Adorée,                                                       | 159   |
| Circuit vicieux, A. P. 173.                                                  | 174   |
| Civiles unda. I.                                                             | 44    |
| Chtarque euflé, A.P.                                                         | 106   |
| Clusium, II.                                                                 | 18    |
| Clypeus, usage de ce mot, II.                                                | 322   |
| Coelestia tentat, II.                                                        | 114   |
| Cœlestis Supienua, I.                                                        | 213   |
| Cena prior, I.                                                               | 274   |
| Cœnacula, I.                                                                 | 109   |
| Cœur de l'homme, citadelle toûjours c                                        |       |
| pée par le vice ou par la vertu, I.                                          |       |
| Cogi, in breve cogi, II. 251.                                                |       |
| Cohors, I.                                                                   | -     |
| Coin public, A. P.                                                           | 123   |

| D D 0 212 11                              |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Coire, rescindere & sarcire, termes emp   | run-   |
| tés des playes. I.                        | 215    |
| Colere, vient de la foiblesse & de l'igno | ran-   |
| ce. I. 64. Remede contre cette pai        | 110n,  |
| ihid. Comparée à la fumée, 1.65.          | viau-  |
| vaise conteillere, I. 180. Belle défini   | tion   |
| de la colere. I.                          | 182    |
| Sentiment de Monsieur Descartes sur l     | a co-  |
| lere, condamné, I.                        | 183    |
| Paroles convenables à la colere, A. P.    | 152    |
| Collidere, I.                             | 144    |
| Colonies , II.                            | 314    |
| Colonnes ridicules sur les maisons, 1.    | 454    |
| Colophone, I. 477. Sa cavalerie,          | 478    |
| Color, usage de ce mot, II.               | 107    |
| Colores operum, A. P.                     | 139    |
| Columele, I. 376. 410. 547. 557           | . II.  |
| 51. 52                                    |        |
| Columna varia. I.                         | 454    |
| Columns, piliers des boutiques, A. P.     | 33I    |
| Comedere bona, toûjours pris en mau       | ivaile |
| part II.                                  | 3 I    |
| Comedie, la vieille Comedie cultivee      | plus   |
| tard que la Tragedie, A. P. 287 292.      | 293.   |
| Railleries de la vieille Comedie, II.     | 384.   |
| 285. Succeda à Thespis & à Eichyle,       | A. P.  |
| 204 Deffenduë par Lylander,               | 295    |
| Movenne Comedie, son origine & 1          | a du-  |
| rée, 206. Comedie nouvelle, ion c         | origi- |
| ne, ibid. Difficulté de la Comedie        | , 11.  |
| 399. Comedie sublime quelquefois,         | A.P.   |
| T 4.2.                                    |        |
| Comedies Latines avec des Chœurs,         | A.P.   |
| 2,98                                      |        |

Avantage des Comedies où les mœurs

| font bien marquées, 317                    |
|--------------------------------------------|
| Sujets des Comedies feints, A.P. 316. 317. |
| La Comedie ne doit pas hazarder toute      |
| forte de sujets, 318.319                   |
| Comites, I. 408                            |
| Commencement, la moitié du tout, I. 168    |
| Commencemens fastueux & empoulés dans la   |
| Tragedie, blâmés, A. P. 177. 179           |
| Commencemens mal soutenus, à quoy com-     |
| parés, A. P. 183                           |
| Commencemens qui vont en augmentant, à     |
| quoy comparés, ibid.                       |
| Commerce des Grands difficile, II. 96.97   |
| Commerce du monde, qualités qui suffisent  |
| pour y renoncer, II. 97                    |
| Communia, II. 251                          |
| Communia dicere, A.P. 163                  |
| Comparaison, plaisante comparaison de ceux |
| qui font confister le souverain bien dans  |
| les richesses, I. 335. 336                 |
| Comparaifon d'un homme vertueux avec un    |
| Soldat, II. 78                             |
| Compassion des vieillards, sa cause, A.P.  |
| 205                                        |
| Componere bella, II. 313                   |
| Comportate res, I. 172                     |
| Concordia discors, I. 509                  |
| Condo & comsono, I. 38                     |
| Conducere publica . I. 97                  |
| Connoissance doit produire l'action, I. 38 |
| Conseil des Sages, la principale force des |
| Rois, I                                    |
| Consulere sibi per se, II. 98              |
| Contendere oculo, I.                       |
| Contracta paupertas, I. 268                |

#### DES MATIERES. Contracta vestigia, II. Contractus legere, I.

494 366

| Contre-temps a eviter, 11. 173. 176            |
|------------------------------------------------|
| Conversation des Savans necessaire, II. 192    |
| Conviva tribulis, I. 528                       |
| Copia, Deesse, I.                              |
| Copies, toûjours au dessous des originaux,     |
| I. 449                                         |
| Coquillages au lieu de nos castagnetes, A.P.   |
| 287                                            |
| Corde, suivre ou mener la corde, I. 464        |
| Marcher sur la corde, II. 415. Elephans        |
| fur la corde, ibid.                            |
| Mr Corneille loue, A.P. 151.362.367.           |
| Repris, 151. 363. 364. 365. 366. 367.          |
| 368. 370                                       |
| Coronari Olympia, I. 75                        |
| Corps, instrument de l'ame, I. 167             |
| Corps fidelle à la vieillesse, I. 237          |
| Corps mesure des richesses, I. 462             |
| Correction, partie la plus necessaire dans la  |
| composition, II. 398                           |
| Affoiblit souvent, au lieu de polir, A.P.      |
| 337                                            |
| Correctus, II.                                 |
| Corrugare nares, I. 271                        |
| Cour, la vie de la Cour ne doit pas estre blâ- |
| mée, II 182 183                                |
| Courage, necessaire pour aspirer à la sagesse, |
| I. 168                                         |
| Couronnes, difference des couronnes, II.       |
| 231                                            |
| Courtisanes, leurs méchantes finesses, II.     |
| 121. 122. Leurs habits, II. 148                |
| Courtisans, excellent precepte pour les Cour-  |
|                                                |

| LABLE                                     |        |
|-------------------------------------------|--------|
| tisans, II.                               | 18     |
| Coûtume porte à l'honneste, A.P.          | 20     |
| Coûtume de faire prester le serment au    | x Ma   |
| gittrats & aux Medecins, I.               | 4      |
| Coûtume des jeunes Romains de plaider     | pou    |
| deffendre les malheureux, I.              | 138    |
| Coûtume des Lacedemoniens dans leur       |        |
| tins, I.                                  | 272    |
| Coûtume de ceux qui prioient quelqu       | 'un    |
| fouper, I. 276. 277.                      |        |
| Coûtume de raser les Esclaves qu'on m     | ettoi  |
| en liberté, I.                            | 386    |
| Coûtume des Princes de distinguer         | leurs  |
| Courtifans par les differentes entrée     |        |
| 424                                       |        |
| Coûtume des Grecs de délier les crim      | inel   |
| dés qu'ils estoient condamnez, II.        | 83     |
| Coûtume des Peintres, II. 359. A. P.      | 89     |
| Coûtume qui s'observoit dans le Temple    | d'A.   |
| ricie, A. P.                              | 100    |
| Coûtume des Poëtes Grecs de donner q      | uatre  |
| Tragedies les jours de leurs disputes p   | ubli-  |
| ques, A. P.                               | 258    |
| Crainte, fille de l'admiration, I.        | 301    |
| Inseparable du desir, II.                 | 77     |
| Crantor disciple de Xenocrate, I. 142.    |        |
| Livre du deüil ou de la consolation,      |        |
| Cratious, plaisante cause de sa mort, II. |        |
| Ouvrage de Cratinus, II.                  |        |
| Critique, en quoy elle consiste, A.P.     |        |
| Critique juge le Poëte, II.               | 506    |
| Injustice des nouveaux Critiques su       | r les  |
| Anciens, II. 356.357. Ce qu'ils doi       |        |
| apprendre à connoistre avant que de       | criti- |
| quer les Anciens, A. P. 328.              | 329    |
|                                           |        |

| Cubare pour manere, II. 491                                    |
|----------------------------------------------------------------|
| Cucurbita, II. 488                                             |
| Cultus sanus, II.                                              |
| Cumera, I. 376                                                 |
| Cupidité, en quoy differente de l'avarice,                     |
| I. 58                                                          |
| Curieux toûjours grands parleurs, II. 183                      |
| Cynna Helvius, Auteur de la Smyrne, A. P.                      |
| 337                                                            |
| Cyprés, premier essay des Peintres, A.P.                       |
| 102                                                            |
| Armoires & tabletes de Cyprés, 315                             |
| 5                                                              |
| D.                                                             |
| D 4                                                            |
| Amnum lene, II. 72                                             |
| Danfeurs, leur adresse, II. 512 Dardanelles, I. 196            |
| Dat veniam somnumque dies, I. 196  262                         |
| _ 1 .1                                                         |
| Decede peritis, II. 534  Decens, l'étenduë de ce mot, I. 36.37 |
| Decipimur specie recti, A.P. 105                               |
| Deciss humilem pennis, II. 487                                 |
| Définitions par le retranchement du contrai-                   |
| re, I. 69                                                      |
| Dégoûts vicieux, I. 455                                        |
| Dégoûts qu'ont à essuyer les Poëtes qui tra-                   |
| vaillent pour le Theatre, II. 403 404                          |
| Delphinum (ylvis, A. P. 108                                    |
| Demandes obliques, II. 118. 119. 121                           |
| Demetrius Phalereus, A. P. 119. 249. 250                       |
| Democrite, un de ses Ouvrages de l'Equini-                     |
| mité, I. 491. Sa passion pour la Philoso-                      |
| phie, I. 504. Son sentiment sur l'art & le                     |
| naturel, A. P. 302                                             |
|                                                                |

| 2 22 22 22                              |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Denicales feria, II.                    | 375    |
| Dénouement, comment doit estre fait,    | A.P.   |
| 223                                     |        |
| Derifor imi lecti, II.                  | 154    |
| Derisor pour flateur, A.P.              | 358    |
| Desavire, I.                            | 263    |
| Mr Descartes repris, I.                 | 183    |
| Descriptions, piege tres-dangereux po   | ur les |
| petits genies, A.P. 9                   | 101.8  |
| Premier essai des Poëtes,               | 102    |
| Description de l'Arc-en-ciel dans Hom   | ere &  |
| dans Virgile, A.P.                      | IOI    |
| Designare, la force de ce mot, I.       | 264    |
| Designatores, I.                        | 362    |
| Desirs qui prennent la place de la Reli | gion,  |
| I.                                      | 103    |
| Mr Despreaux, A. P. 114. 131. 149. 159  | . 167. |
| 295                                     |        |
| Devotion, fausse devotion fort anci     | enne,  |
| II.                                     | 73     |
| Diaria urbana, I.                       | 555    |
| Dicenda tacenda locutus, I.             | 394    |
| Digentia, II.                           | 197    |
| Diludia posco, II.                      | 240    |
| Diogene Laërce, I.                      | 56     |
| Diomede le Grammairien, A. P. 251.      | 254.   |
| 255. 256. 352.                          |        |
|                                         | 7. 258 |
| Dion, I. 199. 206. II 310. 313          | . 482  |
| Diphylus, I.                            | 267    |
| Difcolor, II.                           | 148    |
| Disputeurs outrés, II.                  | 160    |
| Dissention, fille de l'ignorance & du   | men-   |
| fonge, I.                               | 97     |
| Divertir, ce qui est fait pour diverti  |        |
|                                         | estre  |

| DES MATIERES.                                         |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| estre vrai-semblable, A. P. 316.                      | 317             |
| Dividuo murere, II.                                   | 110             |
| Divites, l'etenduë de ce mot, II.                     | IOI             |
| Docilis, Comedien, II                                 | . 6 I           |
| Domitius Marsus, ses vers sur la mort de              | Ti-             |
| bulle, I.                                             | 226             |
| Dona Quiritis, I.                                     | 300             |
| Dormir ju'qu'à sept heures, II.                       | 100             |
| Dossennus blamé pour les caracteres, II.              | 401             |
|                                                       | 18              |
| Douleur, prix des plaisirs, I.                        | 178             |
| Du'ix spe pendulus hora, II.                          | 292             |
| Ducere ilia, I.                                       | 35              |
|                                                       |                 |
| E.                                                    |                 |
|                                                       | _               |
| L'Aux souffiées, leur usage, II.                      | 18              |
| L'Difference des eaux de la campagne                  |                 |
| eaux de la ville, I.                                  | 449             |
| Eclipses, leur cause, I.                              | 509             |
| Ecoles frequentées par les gens du mo                 |                 |
| Effacer, aimer à effacer, II. 398. Nece               | . 258<br>. Mail |
|                                                       |                 |
| d'effacer, A. P. 30 Derniere ressource la correction, | 300             |
| Elatrare, II.                                         | 160             |
| Electre d'Euripide, scene ouverte pa                  |                 |
| Laboureur, A P.                                       | 158             |
| Elegie, son origine, ses vers, A P. 130               |                 |
| Caule de l'avantage que l'Elegie Gr                   | сане            |
| & l'Elegie Latine ont fur la nostre,                  | ibid.           |
| Elemens de la Morale, I.                              | 53              |
| Elephans blancs, II.                                  | 412             |
| Eloquence n'estoit pas mercenaire che                 |                 |
| Romains, I.                                           | 308             |
| Tome X. Pp                                            |                 |

| Empadacia comment il accordait les con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Empedocle, comment il accordoit les cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| rietés des elemens, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 510   |
| Son histoire & sa mort, A. P. 375. 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Emungere, terme comique, A.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266   |
| Enchancemens employés dans la Medeci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ne,   |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58    |
| Enclume avec le tour, A. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360   |
| Enfans, en quoy plus sages que les Leg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 81  |
| Comment on tâchoit de leur délier la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| gue, II. 369. Leur éducation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Ennius, I. 34. II. 390. 508. Il dément par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r ies |
| vers ce qu'il dit de la Metempsycose,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.   |
| 332. Son Songe, II 333. Blâmé, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . P.  |
| 279. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Enseigner, terme assecté aux Poëtes qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tra-  |
| vaillent pour le Theatre, A. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300   |
| Entrées chez les Princes, premieres, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | con-  |
| des, troisiémes, leur origine, I. 424.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Envelopes des Lettres, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255   |
| Envie, fille de l'ignorance, s'attache toûj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| aux faux biens, & la preuve de cette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| té, 1. 63. Fille de l'Emulation, 1. 179. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| domptée, que par la mort, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 316   |
| Epargne, quand necessaire, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Epicharmus, II. 241. Ses Ouvrages, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Epictete, I. 52. 56. Beau passage d'Epics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 462   |
| Epicure disciple d'Aristippe, I. 46. Son se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ment sur le Sage, I. 119 Mot d'Epicure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e fur |
| la table, I. 273. A le premier délivre les h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| mes du joug de la superstition, I. 297.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pre-  |
| cepte d'Epicure, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101   |
| Epicuriens, pourquoy appellés Rois des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| The state of the s | -     |

| DES WATTERES.                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|
| dins, I. 229                                                        |
| Usage qu'ils faisoient du souvenir de la                            |
| mort, I. 240 241                                                    |
| Epicuriens rigides, & Epicuriens relâchés,                          |
| I. 243                                                              |
| Abus qu'ils faisoient du precepte de l'in-                          |
| admiration, I. 29. 29;                                              |
| Epigramme Greque, II. 110. 231                                      |
| Epines, pour vice, I. 541. II. 534                                  |
| Equus Sagmarius, I. 399                                             |
| Eras pour es, I. 231                                                |
| Eros, A. P. 155                                                     |
| Eschyle, louange qu'on luy a donnée, A. P.                          |
| 214                                                                 |
| Les changemens qu'il fit à la Tragedie,                             |
| A. P. 290. 291                                                      |
| Eschines, I. 488                                                    |
| Esclaves, il n'y avoit que les Esclaves qui se                      |
| fissent eux-mesmes les ongles, I. 387                               |
| Esclave volontaire n'est jamais vertueux, I.                        |
| 361                                                                 |
| Esclaves goulus, comment punis, II. 30                              |
| Esclaves, combien vendus, II. 476.477                               |
| Conditions de la vente des Esclaves, II.                            |
| 479                                                                 |
| Esclaves à cura catella, II. 124                                    |
| Esclave plus utile que l'homme vicieux,                             |
| II.                                                                 |
| Ordinaire des Efclaves, plus grand à la campagne qu'à la ville, I.  |
| campagne qu'à la ville, I. 555<br>Esope, belle fable d'Esope, I. 54 |
| Esope, grand Acteur pour le Tragique, II. 352                       |
| Esperance, compagne de l'innocence & de                             |
| la Justice, I. 85                                                   |
| La Divinité qui gouverne le plus les hom-                           |
| P n ii                                                              |
| Pp ij                                                               |

| mes,                                      | bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esperance aissée, I. 260. Vagabonde,      | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I.                                        | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Esorit vicieux & faux, quel, II.          | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 478                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Euripide, I. 160.260. II. 84.85.101. A.P. | 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Son Antiope, II. 174. Reproche qu'on      | luy a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fait , A P. 146. Chœur d'une Piece d      | Eu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| phigenie Taurique,                        | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pris,                                     | 27 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eutrapelus, Volumnius, une de ses pla     | ifan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| teries, II.                               | 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ε'ξ αμάξης λέγή, & Εξαμάζήν, Α. Ρ.        | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Examiner toutes choses par parties; l'u   | tilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Exemplar, I.                              | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Exemplar vitiis imitabile, II.            | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Exilis domus, I.                          | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Exlex, A. P.                              | 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Exodia, II.                               | 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | IIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | Esperance aissée, I. 260. Vagibonde, Esprit doit toûjours marcher avec l'a I.  Esprit vicieux & saux, quel, II.  Estrivieres penduës au bas de l'escalier, 478  Euripide, I. 160.260. II. 84.85.101. A.P.  Son Antiope, II. 174. Reproche qu'on fait, A. P. 146. Chœur d'une Piece d'ripide, A. P. 232. Faute d'Euripide da Chœur de la Medée, A. P. 233. Dan phigenie Taurique,  Cyclope d'Euripide, A. P. 264. 265. 268. pris,  Eutrapelus, Volumnius, une de ses plateries, II.  E'é audins dégle & Eéaudiste, A. P. Examiner toutes choses par parties; l'u de cet examen, I.  Exemplar, I.  Exemplar vitis imitabile, II.  Exemplar vitis imitabile, II. |

. F.

| TAble, mélange de la fiction avec la ve    | rité,  |
|--------------------------------------------|--------|
|                                            | . 194  |
| Fable du Renard & du Lion malade, ion      | ap-    |
| plication, I.                              | 95     |
| Du paytan qui attendoit pour passer qu     | une    |
| riviere eust cessé de couler, I.           | 169    |
| De la Corneille, I.                        | 207    |
| Du Rat qui estoit entré dans un grer       | nier,  |
| I.                                         | 375    |
| Da Cheval & du Cerf, I.                    | 460    |
| Des deux Pigeons, I                        | 441    |
| De l'Homme & de son asne, II.              | 256    |
| Des Montagnes en travail, son antiqu       |        |
| A.P.                                       | 180    |
| Facetus, usage remarquable de ce mot, I.   | 3 4    |
|                                            | 159    |
| Facinus lene, II.                          | 72     |
| Facundia praceps, A.P. 245. Prasens,       | 212    |
| Fallentis semita vita, II.                 | 195    |
| Fanaticus error, A.P.                      | 374    |
| Farces, les seules qui puissent estre d'un | feul   |
| Acte, A. P.                                | 221    |
| Farina secundaria, II.                     | 359    |
| Fastidia mala, I.                          | 455    |
| Fautes, ce n'est pas assez que de ne point | t fai- |
| re de fautes, A.P.                         | 283    |
| Fautes de Poëtes, de quelle nature doi     | vent   |
| estre pour estre pardonnables, A.P.        | 323.   |
| 324.                                       |        |
| Fautes qui ne meritent pas de pardon,      | 325    |
| Fautes des grands hommes sont seules da    | nge-   |
| reules, A. P.                              | 362    |
| D 111                                      |        |

| Femmes mariées dansoient, par l'ordre                                  | des   |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pontifes, à certaines festes, A.P.                                     | 264   |
| Fer de Cibyra, A.P.                                                    | 361   |
|                                                                        | ibid. |
| Ferè & propè, usage de ces mots, I.                                    | 293   |
| Ferentinum, II.                                                        | 101   |
| Feries Latines, I.                                                     | 395   |
| Fermes des Romains, leur revenu, I.                                    | 97    |
| Ferre octunam, I.                                                      | 414   |
| Fescennina licencia, II.                                               | 381   |
| Festes de Minerve, la feste des Ecoliers                               | , II. |
| 1.8                                                                    |       |
| Festes & prieres des Morts, II.                                        | 375   |
| Feitus Pomperus, I. 447 II.                                            | 351   |
| Feuilles de papier polies & peintes sur le                             |       |
| II.                                                                    | 250   |
| Fiction doit toûjours marcher avec la ve                               |       |
| A. P. 193. 193                                                         | -     |
| Fidenes, I.                                                            | 480   |
| Figure de diminution, sa force, I.                                     |       |
| Flateurs comparés aux Courtifanes, II.                                 | 147   |
| Portrait du flateur, II. 155. 156. Co                                  |       |
| rés aux pleureurs de louage, A. P.                                     | 350   |
| Flaterie, la définition, II. 147. 148. L'in                            |       |
| lité en est inseparable, 11.<br>Florus Julius, 11. 474. Son caractère, | 149   |
| Flutes, si elles estoient employées dan                                |       |
| Comedies Greques, II.                                                  | 360   |
| Flutes des Chœurs des Tragedies Lati                                   |       |
|                                                                        | 238   |
| Fodicare latus, I                                                      | 332   |
| Folie, ce qu'elle crie aux hommes, I.                                  |       |
| Fomenta podagram, I.                                                   | 173   |
| M. de la Fontaine loue, A. P.                                          | 359   |
| Fontaine de Pindare . L.                                               | 200   |

| Forces, pefer ses forces, A. P.           | III   |
|-------------------------------------------|-------|
| Forests detrichées, I.                    | 170   |
| Forma agri, II.                           | 51    |
| Formidine fustis, II.                     | 388   |
| Fortem crede bonumque, I.                 | 429   |
| Fortuna rivus. I.                         | 503   |
| Fortune superbe, I.                       | 91    |
| Fortune a placé son trône dans les ville  | s, I. |
| 458                                       |       |
| Fortunes au pluriel, I.                   | 263   |
| Forts bâtis par Drusus, II.               | 433   |
| Foudre, ceremonies pratiquées sur les     | lieux |
| où la foudre estoit tombée, & sur les     |       |
| qu'elle avoit frapés, A.P.                | 381   |
| Freres comparés aux plats des balances, I | 218   |
| Frigida curarum fomenta, I                | 212   |
| Frigidus Æthnam insiluit, A.P.            | 378   |
| Frons urbana, 1.                          | 427   |
| Fruges, l'étendue de ce mot, II.          | 52    |
| Frugi, mot fort grave, II.                | 68    |
| Frui & uti, I.                            | 500   |
| Fumum ex fulgore, A.P. 183. Ex fumo       | dare  |
| lucem,                                    | ibid. |
| Punis, ducere funem, & sequi funem, I.    | 464   |
| Fuscus Aristius, I.                       | 440   |
| Futurs pour les Imperatifs, I.            | 463   |
|                                           |       |
| G.                                        |       |
| CAbies, I.                                | 480:  |
| Gabryas, I.                               | 207   |
| Galien, II.                               | 30    |
| Garganum nemus, II.                       | 414   |
| Gargilius plaisant Chasseur, I.           | 33+   |
| Gaudia vana, du plaisir des yeux, II.     | 407   |
| Genibus minor, I.                         | 50+   |
|                                           |       |

| x A D L L                                 |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Genie de Socrat :, 1.                     | 32            |
| Genie de l'ho nin :, c'est sa raison, I.  | 33            |
|                                           | 380           |
| Apparler son Genie, A.P.                  | 240           |
| Genie gouverne l'horoicope, & comn        |               |
| 11                                        | 526           |
| Gladiateurs, le temps de leur service. I. |               |
| Leur conge, & l'imarque de ce congé       |               |
| Ceremonie de leur reception où faite      |               |
|                                           | - 75          |
| Gloire, veritable gloire, en quoy elle    |               |
| fifte, L.                                 | 6.1           |
| Glycon, sa force, I.                      | 56            |
| Gorgias enflé, A. P.                      | 1 6           |
| Gouits les plu groffiers resistent le plu | s à la        |
| politesse, 11.                            | 395           |
| Goutte, morbus cessans, II.               | 17            |
| Gracques, leur caract re, II. 498.        | 499           |
| Grandeur voitine de l'et flure, A. P.     | 106           |
| Grands, de quelle maniere on doit         | vivre         |
| avec les Grands, I. 361. Leur comm        | nerc <b>e</b> |
|                                           | 6.97          |
| Ont un moyen seur de connoistre s'il      | s sont        |
| aimés ou hais, I.                         | 414           |
| Ils haiffent leurs vices dans leurs ami   | , H.          |
| 164                                       |               |
| De quelle maniere ils éprouvoient         | leurs         |
| amis, A.P.                                | 359           |
| Grata bora, I.                            | 2:42          |
| Gratia malè sarta, I.                     | 211           |
|                                           | . 336         |
| Grec, si les enfans doivent commencer     |               |
| études par le Grec, II.                   |               |
|                                           | 434           |
| Grece captive ses vainqueurs par ses cha  | rines,        |
| Grece captive ses vainqueurs par ses cha  |               |

| DES MATIERES.                                   |
|-------------------------------------------------|
| Grecs, les plus anciens sont les plus beaux,    |
| II. 324                                         |
| Avantages des Grecs, II. 325. 326. A.P.         |
| 312                                             |
| Leur passion pour les Exercices & pour les      |
| 7 Arts, II. 359                                 |
| Comparés à des enfans, à cause de leur in-      |
| confrance, II. 362                              |
| Doivent estre toûjours lûs, A. P. 283. Les      |
| seuls qui ayent la liberté d'expression,        |
| 313 N'ont aimé que la louange, ibid.            |
| Grosphus, I. 513                                |
| Groffiereté toûjours plus forte que la poli-    |
| tesse, A. P. 241                                |
| Grotesques, leur origine, A.P. 98               |
| Guerres, leur cause, I. 145                     |
| Guerre, pourquoy appellée la mere de toutes     |
| choses, I.                                      |
| Guerre de Troye n'est pas le sujet de l'Iliade, |
| A. P. 186                                       |
| Gueux, ruses des Gueux des grands che-          |
| mins, Il. 125. 126                              |
| Н.                                              |
| Haine obscure, I. Hebrus I.  555                |
| Hebrus I. 199                                   |
| Hercule, le Dieu des Gladiateurs, I. 30         |
| Herodis palmeta, II. 524                        |
| Heroisme ne consiste pas moins à terminer       |
| les guerres qu'à les continuer, II. 3 3         |
| Heros de l'Atellane, le mesme que celuy de      |
| la Tragedie, A. P. 258. 259                     |
| Hefiode, I. 14 168, 236, 266, 446 II. 98.       |

Heureux, moyen de se trouver heureux, II. 56

Hiare, dit de la Tragedie, A. P. 179

Tome X. Q q

| Hippocrate, II. 17.                         |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Homere, mot d'Homere sur la colere, I.      |        |
| Pourquoy appellé l'Historien de la gui      |        |
| de Troye, I.                                | 137    |
| Son Iliade & son Odyssée, deux table        | aux    |
|                                             | 138    |
| Pourquoy banni de la Republique de          | Pla-   |
|                                             | 139    |
| Plus utile que les Philosophes, I.          | 14 I   |
|                                             | 142    |
| Mal lû par les jeunes gens, & pourqu        | loy,   |
| I.                                          | 143    |
| Il n'a eu garde de faire Achille amour      | eux,   |
| I.                                          | 1+7    |
| Grande adresse d'Homere, I.                 | 157    |
| Pourquoy il n'a pas fait manger du po       | isson  |
| à ses heros, I                              | 512    |
| Raison de l'estime qu'Alexandre avoit       | pour   |
| luy, II.                                    | 439    |
| Regardé comme un Poëte Tragique,            | A P.   |
| 170                                         |        |
| Ses miracles, A. P. 184 Sa sagesse,         | A. P.  |
| 181. 187. 188                               |        |
| Il va toûjours à son but, A.P.              | 188    |
| Il passe rapidement sur les avantures       | qui    |
| ont précedé son action, A. P. 190.          | 191    |
| Merveilleux dans le choix de ses incid      |        |
| 192. Il a enseigné à bien mentir,           |        |
| Accusé d'avoir aimé le vin, II.             | 218    |
| Homere commence le second âge de la Po      | oëfie, |
| A P.                                        | 343    |
| Homere cité, I. 155. 156. 158. 161. 162. II | 254    |
| Expliqué, I. 38r. A. P.                     | 185    |
| Passage d'Homere heureusement appl          |        |
| 1.                                          | 281    |

On a du dépit qu'il ait sommeillé quelquefois, A. P. 326. De quelle nature iont ses fautes. 327 Hommes nés pour défendre & conserver les autres hommes, I. Hommes qui different à faire le bien, toûjours malheureux, I. 54 Leur bonheur ne dépend que d'eux-mêmes, I. 64 Ils prennent presque toûjours sur tout le parti le plus difficile & le plus faux, I. 73 Aveuglement des hommes, I. 167. II. 517 Plus difficiles chez les autres que chez eux, & la cause de cela, I. 153 Erreur des hommes, II. 55 Hommes esclaves, & en quoy, II. 70. Pour neant . I 46 I Homme de bien, fausse définition de l'homme de bien, II. 66. Sa veritable définition, II. Trois fortes d'hommes, II. 98.99 Honnêteté, fille de la verité, I. 36 Honte, bonne & mauvaise, II. 57 Horace, ses principaux passages qui avoient estémal expliqués, I. 37.53.77.118.166. 178. 186. 210. 219. 239. 258. 294. 303. 308. 313. 321. 325. 327. 386. 422. 427. 464. 479. 481. 483. 488 503. 112. Liv. II. 15. 66. 79. 105. 115. 154. 179 229. 262. 332. 335. 346. 392. &c. 400. 401. 495. 497. 504. 510. 513. 514. A. P. 94. 95. 113 123. 160. 167. 168. 173. 176. 190. 245. 246. 254. 258. 262. 269. 270. 284. 289. 309. \$10. 318 324. 338. Veritable sujet de la I. Epistre, I. 22. De

1 100

# T A B L E la III. 194 De la I V. 224. De la VI. 290.

De la II. du Liv. II

De la XI. 474 475. De la XII 498. De la XIII. 520. De la XIV. Liv. II. 12. De la XVI. II. 48. De la XVII. II. 96. De la XIX. II 214. De la I. du Liv. II. 308.

Il partage sa Poesse en Lyrique & en Morale, I. 26. Il imite Socrate, I. 22

| Genie a Horace, 1.                         | oid. |
|--------------------------------------------|------|
| Jusqu'à quel âge il fut Epicurien, I.      |      |
| A la fin de sa vie il commença à pren      | dre  |
| dans chaque Secte ce qui luy paroif        | Toit |
| bon, I.                                    | 41   |
| De quelle maniere il passoit d'une Sect    | e à  |
|                                            | 48   |
| Horace defendu contre la critique de Lact  | tan- |
| ce, I. 69. De Scaliger, I. 147. II. 426    | Des  |
|                                            | 360  |
| Belle comparation d'Horace, I.             | 7+   |
| Beau jugement d'Horace sur l'Iliade &      | fur  |
| l'Ody ifée, I.                             | 1;8  |
| Mervei leux jugement d'Horace sur Ac       | hil- |
|                                            | 147  |
| Date de quelques unes de ses Epistres      |      |
| 194. 225. 212. 407. 421. 499. Liv.         | II.  |
| 13. 146.309. 475.                          |      |
| Horace fort tendre pour ses amis, I 218    |      |
| Horace passont les chaleurs de la Canicule |      |
| toute l'automne, au pais des babins        |      |
| l'hyver, quand il estoit rude, à Tares     | nte, |
| I. 362.                                    | 363  |
| Horace corrigé, I.                         | 377  |
| Heureuse application qu'il fait d'un pass  |      |
| d'Homere, I 381. Il aime à mêler tout d    |      |
| coup des Dialogues dans ses Ouvrages, I.   | 479  |
|                                            |      |
|                                            |      |

| DES MATIERES.                            |            |
|------------------------------------------|------------|
| Précautions qu'il prend pour faire re    | ndre       |
| une Lettre à Auguste, 1.                 | 525        |
| Ca modeltie                              | 528        |
| Homeon d'Horace elfoit de child icur, i  | 540        |
| Il se corrigea entin de ion incontrance, | 1.14/      |
| TIM La fee maindres () HVTAGES, 11.      | 2 44       |
| Large blame. II. 14. Ses descriptions    | cour-      |
| too II to Situation de la manon, i       | 1 ) 4 .    |
| Il traduit un passage des Bacchantes e   | Eu-        |
| ripide II 80. Il donne des preceptes     | borr       |
| la vie civile. II. 96, &cc. Il fait 1011 | por-       |
| trait fous celuy d'Aristippe, 11. 100    | 107        |
| Vers rejette ou condamne, 11.            | 114        |
| Souhaits d'Horace, II. 98 199 200        | . SEC.     |
| Aveuglement d'Horace, 11. 204            | 205        |
| Forace repris . II.                      | 224        |
| Il se vante d'estre original, II.        | 260        |
| Con monrroit                             |            |
| Horace opposé à Tite-Live sur les vers   | 382        |
| Tracadia                                 | 402        |
| Beau jugement d'Horace sur les Poëte     | es qui     |
| travaillent pour le Theatre, II.         | 404        |
| Comment il fit ses études, II. 484. L    | ouali-     |
| ges qu'il se donne, II.                  | 510<br>A D |
| Il ne se regardoit pas comme Poëte,      | A.F.       |
| 95. Comparaison qu'il tire d'Homere      | , A.L.     |
| 124. Il se compare à la pierre à aig     | 304        |
| A. P.                                    | 4 P.       |
| Belle louange qu'il donne à Homere       | mira-      |
| 326. Il se moquoit des songes & des      | . 532      |
| 0.100 , 22.                              | 391        |
| Horrere & horror, I.                     | 492        |
| Humanè, usage de ce mot, II.             | 224        |
| Hyarbitas, II.                           | 315        |
| Hydre, II.                               | . 3.7      |
| Qq ij                                    |            |

| Hydropisse, comment traitée, I. 164                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambes, leur Auteur, A. P. 133. Pourquoy<br>employés dans la Tragedie & la Comedie, |
| 133. 134                                                                           |
| Iambe de six pieds, pourquoy appellé trime-                                        |
| tre, A.P. 275                                                                      |
| Pourquoy il associa le Spondée, 276. Et quelle place il luy donna dans la Tragedie |
| & la Comedie, 277                                                                  |
| Janus, la ruë des Janus, I. 78                                                     |
| Fanus custos pacis, II. 434                                                        |
| Jardins des Epicuriens, I. 229                                                     |
| Jardins des Romains, I. 451.452                                                    |
| Jarretieres des Dames, II. 125                                                     |
| Jericho, beauté & fertilité de son terroir,                                        |
| II. 525                                                                            |
| S. Jerosme, I. 375. II. 75. Repris, A. P.                                          |
| 103. 153                                                                           |
| Jetton cloué à terre pour tromper les passans,                                     |
| II.                                                                                |
| Jeux des enfans, l'utilité qu'on en peut ti-<br>rer, I.                            |
|                                                                                    |
| Jeux Sceniques, quand infitués, II. 381<br>Ignominiosa dieta, A. P. 273            |
| Ignora, indictaque, A.P. 171                                                       |
| lliade, le sujet de l'Iliade est une fable com-                                    |
| me toutes celles d'Esope, I. 144                                                   |
| Le commencement des études, II. 484                                                |
| Auteur de la petite Iliade blâmé, A. P. 187                                        |
| Imitation basse & servile, II. 227. Differen-                                      |
| ce entre la bonne & la mauvaise imitation,                                         |
| II. 229. Elle doit estre de ce qui est ou qui                                      |
| peut estre, A.P. 97                                                                |
| Immersabilis, I.                                                                   |

| Impensa, II.                               | 235   |
|--------------------------------------------|-------|
| Imperium fer , I.                          | 258   |
| Imperor, passif, I.                        | 269   |
| Importunus, I. 334. II                     | . 525 |
| w                                          | 4. 25 |
| Impunè legentes, II.                       | 505   |
| Inadmiration, fource du bonheur, I. 291.   | 292   |
| Inaniter, II.                              | 416   |
| Incestus pour impie, A. P.                 | 382   |
| Incidens, choix des incidens, A.P. 115     | . 192 |
| Incolumis, usage remarquable de ce mot, I  | . 483 |
| Incomta, A.P.                              | 365   |
| Inconcinnus, II.                           | 151   |
| Inconsultus, I.                            | 264   |
| Indes, quelle partie des Indes connu       | ë du  |
| temps d'Horace, I.                         | 72    |
| Indicia, usage remarquable de ce mot, A.P  | .120  |
| Indista Latina , I.                        | 395   |
| Infamie, pourquoy on a dit qu'elle estoit  | liée  |
| dans le cœur du peuple, II.                | 66    |
| Infirmum caput, II.                        | 53    |
| Ingenium rude, A.P.                        | 350   |
| Inimitié, ses causes, I.                   | 217   |
| Ino, fon histoire, A.P.                    | 163   |
| Infanire folennia, I.                      | 115   |
| Inservire honori, A.P.                     | 204   |
| Infolabiliter , I.                         | 542   |
| Instructions doivent estre courtes, A.P.   | 316   |
| Intermedes des Actes, A.P.                 | 219   |
| Intra spem venia cautus, A.P.              | 282   |
| Io, fon histoire, A.P.                     | 165   |
| Fove judicat equo, II.                     | 347   |
| Joye, paroles convenables à la joye, A. P. |       |
| Joueurs de flute vétus de longues ro       | bes,  |
| A. P.                                      | 243   |

Qq iiij

| IABLE                                    |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Joueurs de flute qui faisoient des       | divertisse- |
| mens seuls, A. P.                        | 352.353     |
| Isocrate, mot de luy, A. P.              | 304         |
| Itaque, origine du nom, I.               | 382.383     |
| Iterare voces, 11.                       | 155         |
| Itius, I.                                | 500         |
| Judicium & mens, la difference qui       | 'il y a en- |
| tre ces deux mots, A.P.                  | 335         |
| Juges établis pour juger des Ouv         | rages, II.  |
| 501 .A.P. 82.83. Durerent long-t         |             |
| Juliens, I                               | 195         |
| Julius Florus, I.                        | 194         |
| Jumeau pour semblable, I.                | 440         |
| Junctura callida , A. P.                 | 117         |
| Jurisconsultes, consultés pour la        |             |
| II.                                      | 364         |
| Jurisdictions differentes à Rome,        | II. 74      |
| Juste & injuste, les deux fondem         |             |
| liade & de l'Odyssée, I.                 | 139         |
| Justin, I.                               | 179         |
| Justinien, I.                            | 370         |
| Juvenal, I. 337. II.                     | 181         |
| Juvenari, A.P.                           | 270 27 1    |
| Juvenca votiva, I.                       | 2.18        |
| Ixion, fon histoire, A.P.                | 163.164     |
| L.                                       |             |
| T Abeo expliqué, II.                     | 373         |
| Laberius, expliqué, I.                   | 106         |
| Lactance, repris, I.                     | 68          |
| Laïs, II.                                | 114         |
| Lama, I.                                 | 527         |
| Lamia, Ælius & Lucius, I.                | 541         |
| Lamia Reine de Libye, qui devoro         |             |
| mes, A. P. 320. Usage que les Romains en |             |
| faisoient,                               | 321         |
|                                          |             |

| Langage doit estre different selon les diffe-   |
|-------------------------------------------------|
| rens états, A.P. 155. 158. 159                  |
| Langue Françoise ennemie des epithetes, II.     |
| 231. des mots nouveaux, A. P. 123. En           |
| quoy moins heureuse que la Greque & que         |
| la Latine, A. P.                                |
| Langue naturelle doit estre apprise, II. 256    |
| Les commencemens des Langues sont toûjours      |
| informes, II.                                   |
| Lare certo, I.                                  |
| Latera, mot de mépris, II. 54                   |
| Latium agreste, II. 390                         |
| Landare, I. 423                                 |
| Laudare maligne, II. 419                        |
| Laverna, la Deesse des voleurs, II. 76          |
| Lebedus, le rendez-vous des Comediens, I.       |
| 478. 479                                        |
| Lectus genialis, I. 104                         |
| Legitimum Poëma, II. 506                        |
| Legitimus sonus, A. P. 286                      |
| Lemures nocturni, II. 532                       |
| Lemuria, feste des Morts, & ses ceremonies, ib. |
| Lendemain, soin du lendemain, II. 201           |
| Lenibus imperiis, II. 175                       |
| Lepidus, II. 261                                |
| Lerida, II. 255                                 |
| Lesbos, I. 476                                  |
| Lessive, dont on imbiboit les vaisseaux neufs,  |
| I. 186                                          |
| Lestrigons, A.P. 185                            |
| Lettres, contre-temps à éviter pour faire       |
| rendre ses Lettres, I. 523                      |
| Lettres, comment cachetées, II. 255             |
| Lex, usage remarquable de ce mot, II. 480       |
| Liaison & rapport des parties, l'ame des Ou-    |

| drivomon A D                                |        |
|---------------------------------------------|--------|
| vrages, A. P.                               | 116    |
| Liberalité, en quoy elle consiste, I.       | 368    |
| Definition du liberal,                      | ibid.  |
| Liberté, le plus precieux present de la     | Na-    |
| ture, 1.                                    | 460    |
| Libido vitiofa, I.                          | 102    |
| Libitine, II                                | 331    |
| Libra & are, II.                            | 519    |
| Libraires-Relieurs, II.                     | 240    |
| Libre, si on est libre quand on se rend     | 211 \$ |
| avis d'autruy, I.                           | 342    |
| Licinus fameux Barbier, fon histoire &      | for    |
| épitaphe, A.P.                              |        |
| List de nopces où dressé, I. 104. Ne ser    | 303    |
| qu'à une femnie,                            |        |
| Lits de table pour toutes les saisons,      | 105    |
| Licts à l'antique, I.                       | 109    |
| Lieux, nous les accusons à tort de nos      | 252    |
| goûts & de nos malheurs, I.                 |        |
| Ligne pour extremité, II.                   | 544    |
| Limare obliquo oculo, I.                    | 85     |
| Lime doit polin & mile                      | 554    |
| Lime doit polir, & non pas affoiblir, A     | 1. P.  |
|                                             |        |
| Lion, armes des Phoceens, II.               | 13     |
| Lippum picta tabula, I.                     | 173    |
| Livius Andronicus, II.                      | . 535  |
| Livres des Pontifes, leur stile, II.        | 322    |
| Livres des Prophetes & des Sibylles, II.    | 323    |
| Livres nouveaux fort chers chez les Anci    | ens,   |
| II.                                         | 254    |
| Méchans livres envoyés dans les Provin      | ces,   |
| 11.                                         | 200    |
| Livres, comment relies, II, 250 Comp        | nent   |
| conferves, A. P.                            | 214    |
| Livres qui enrichissent les Libraires, A.P. | 222    |

| Livres affichés,                           | 332    |
|--------------------------------------------|--------|
| Locus arbiter maris, II.                   | 487    |
| Lollius, I.                                | 137    |
| Longin, beau jugement de Longin sur l      | 'Ilia- |
| de & sur l'Odyssee, A. P. 184. 135. Su     | ir les |
| fautes d'Homere,                           | 327    |
| Louange ne fait pas partie de la beauté    | de la  |
| chose qu'on loue, I.                       | 60     |
| Louanges des méchans Poëtes, accabla       | intes, |
| II.                                        | 437    |
| Loy de Roscius, I. 85. Premieres Loix éc   | crites |
| en vers, A P.                              | 342    |
| Loix des douze Tables, II.                 | 311    |
| Loy des douze Tables contre les vers Sa    | tyri-  |
| ques, II.                                  | 386    |
| Loy du temps, I. 313                       | . 314  |
| Lucain blâmé, A.P.                         | 195    |
| Lucilius, I. 95. 392. II 502. A.P.         | 358    |
| Lucrece, I. 297. 316. 448. 481. A. P. 376. | Beau   |
| pussage de Lucrece, I.                     | 175    |
| Lucullus, ses richesses, I. 328. Son nat   | urel,  |
| II.                                        | 482    |
| Histoire d'un Soldat de Lucullus, II.      | 481    |
| Lucus ligna, I.                            | 321    |
| Ludentis speciem dabit & torquebitur, II.  | 512    |
| Ludere comprend tous les exercices, A.P.   | 334    |
| Ludicra, I.                                | 299    |
| Ludus, sale d'armes, I.                    | 29     |
| Ludus Æmilius, A. P.                       | 109    |
| Ludus, de tous les spectacles, II.         | 489    |
| Lunatiques, A.P.                           | 374    |
| Lupins, de quel usage, I.                  | 370    |
| Luxuriantia compescere, II.                | 511    |
| Lycambe, II.                               | 230    |
| Lyncée, I.                                 | 5.5    |

| Lyre employée aux Chœurs des Trag         | edies |
|-------------------------------------------|-------|
| Greques, A. P.                            | 243   |
| Lyfander défend la vieille Comedie, A. P. | . 196 |
| М.                                        |       |
| A Acellum , II.                           | 28    |
| Machines, leur usage, A.P.                | 223   |
| Mævius, fon Poëme de la guerre de Ti      |       |
| A. P.                                     | 178   |
| Magister, titre militaire, I.             | 40    |
| Magistrats des petits lieux, I.           | 540   |
| Magnes, Poëte Comique, A. P.              | 294   |
| Majesté, titre fort auguste, à qui donne  | , II. |
| 435. Le moins flateur que l'on poi        |       |
| donner aux Rois, II.                      | 436   |
| Majoribus uti, II                         | 99    |
| Maisen pour secte, I.                     | 39    |
| Mal, définition du mal, II.               | 82    |
| Manalis lapis, II.                        | 373   |
| Mancipat usus, II.                        | 519   |
| Mandela, II.                              | 197   |
| Manes, II.                                | 375   |
| Mangeur, grand mangeur bien décrit, I     |       |
|                                           | . 510 |
| Manteau, double manteau des Philoso       | phes  |
| Cyniques, II.                             | 108   |
| Марра, І.                                 | 270   |
| Marbre taillé en petits carreaux, I.      | 449   |
| Marcius, ancien Poëte, son stile, II.     | 323   |
| Marius Victorinus, A. P.                  | 251   |
| Martial, II 439. A.P.                     | 356   |
| Mascula Sapho, II.                        | 232   |
| Mafle, la force de cette epithete, I.     | 88    |
|                                           | 377   |
| Medecine, son inconstance, II.            | 16    |
| Medecins joignoient la magie à la Mede    | cine, |
|                                           |       |

| DES WALLERES.                                             |
|-----------------------------------------------------------|
| I. 58. Ils croyoient que les maladies du                  |
| corps venoient de l'ame, ibid.                            |
| Medée d'Euripide, Piece admirable, A. P. 162              |
| Media res, uiage remarquable de cette ex-                 |
| pression, A. P. 190. 191                                  |
| Mediastinus, I. 54                                        |
| Mediocrité, insuportable dans les vers, A.P. 330          |
| Menacer pour promettre, I. 408                            |
| Menandre, II. 181. 184                                    |
| Mendax & mendosus, II. 66                                 |
| Menius, II.                                               |
| Mens, colere, emportement, I. 181.                        |
| Mens animusque, I 543                                     |
| Mensonge, premier fondement du Poëme                      |
| Epique & du Poëme Dramatique, A.P.194. 195                |
| Mer; ce qui l'empeiche de passer ses bornes,              |
| I. 508                                                    |
| Merveilleux, fon origine, A. P. 196                       |
| Messala, discours qu'il sait à Auguste de la              |
|                                                           |
| part du Senat, Il 60 Réponse d'Auguste, 61                |
| Messagrand Orateur, A.P 330                               |
| Mesure, comment battue par les Anciens,<br>A. P. 286, 287 |
|                                                           |
| Mesurer, se mesurer à sa propre mesure, &                 |
| se mesurer en 10y-mesme, difference de                    |
| ces expressions, I.                                       |
| Metamorphoses & tous autres changemens                    |
| incroyables, bannis du Poëme Dramati-                     |
| que, & soufferts dans l'Epique, A. P. 217                 |
| Metiri se suo modulo, l 400                               |
| Meureres sur la scene condamnés, A.P. 113.                |
| &c Par qui introduits, 216                                |
| Mets non achetés, erreur sur cela, II. 521.               |
| Metius, A, P. 336                                         |
| Miel de Sardaigne, A. P. 333                              |

| Milet, étoffes de Milet, II.                 | III  |
|----------------------------------------------|------|
|                                              |      |
| Milieu, il n'y en a point entre le bon       | & 1e |
| mauvais, I.                                  | 184  |
| Milieu Arithmetique & Geometrique, II.       | 153  |
| Milüus, Miluïna, II.                         | 70   |
| Mimnerme, jugement sur ses Ouvrages          | , I. |
| 340. 341. Plus grand Poëte que Call          | ıma- |
| que, II.                                     | 504  |
| Mimus secundarum partium, II.                | 157  |
| Minerval, II.                                | 528  |
| Minor, I.                                    | 46 I |
| Minturna palustres, I.                       | 257  |
|                                              | 161  |
| Mingere in patrios cineres, A. P.            | 380  |
|                                              | 326  |
| Misere de l'homme bien dépeinte, I.          | 406  |
| Miffio, II.                                  | 240  |
| Modeles qui ne peuvent estre imités que      | par  |
|                                              | 226  |
| Mœurs, en quoy consiste la perfection        | des  |
| mœurs, I. 187. Quatre qualités des mœ        |      |
| A. P. 197. Mœurs de l'enfance, A. P. 1       | 99.  |
| 200. De la jeunesse, 200 201. De l'          | âge  |
| viril, 203. De la vieillesse, 204. &c        | . 11 |
| faut suivre dans les mœurs ou la necessi     | ité, |
| ou la vrai-semblance,                        | 10   |
| Mœurs plus necessaires dans la Comedie       | que  |
| dans la Tragedie,                            | II   |
| Moles, I.                                    | 552  |
| Motimen, la force de ce mot, II.             | 500  |
| Moly, plante, embléme de la sagesse, I. 157. | 158  |
| Monde, comparé à la mer, I.                  | 43   |
|                                              | 91   |
| Morale, proportionnée à tous les âges, I.    | 52.  |
| 24201 ale, proportionnee a tous les ages, 1. |      |

| THE RES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cun Philosophe, A P 202 Can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iffance |
| The state of the control of the state of the | or ilil |
| DOUT 13 COURT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Morbus regius, A. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17      |
| Mors, ultima linea rerum, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 373     |
| Moschus, Rheteur, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84      |
| Mots. C'est la maindre -1 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261     |
| Mots, c'est la moindre chose que d'exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | liquer  |
| les mots d'un Auteur, I. 313. Mot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s nou-  |
| products par I diage. & com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mant    |
| II. 510. Regles qu'il faut observer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pour    |
| roigei des inots , A. P. 117 &cc 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nostre  |
| Langue chilefille de cette liberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123     |
| mous compares a la monnove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.   |
| Movers Satyrum, Cycloba, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Moyens de parvenir à la connoissance de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | la ve-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Mucius, Esclave qui avoit fait fortune,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 212   |
| ariacius, idvalit illriiconfulta il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 499     |
| Mutteres scenica, en que sens II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Munatius Plancus, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 341     |
| Mundus victus, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215     |
| Munera terra, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 237     |
| Murailles d'airain, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 298     |
| Musa Lecythia , I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84      |
| Musa Lyra solers, A. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204     |
| Mula Antonius Medain IIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 347     |
| Muta, Antonius, Medecin d'Auguste,<br>neurs qu'il reçut, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hon-    |
| Mufée, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. 15   |
| Muses décourse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197     |
| Muses découragées, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 421     |
| Musiciens de profession, jamais empl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oyés    |
| Tallo ies i cilipies . II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Musique des Chœurs des anciennes Piece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e I a   |
| 1. L. 2 (o. Laicivete de la Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ique.   |
| dou venue, A P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.40    |
| Musique des Anciens, simple & chaste, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 244   |

334

Mutare colores, II. Ævius, II.

| A Naribus uti, II.                     | 239       |
|----------------------------------------|-----------|
| Natales grate numeras, II.             | 533       |
| Nature, ce qu'elle a fait en nous, A   |           |
| Seul veritable original, 309. 310      | Nature    |
| est aveugle sans l'Art, A. P.          | 350       |
| Naturel invincible, I.                 | 454       |
| Naturel tres-mal aisé à attraper, II.  |           |
| base & le fondement de tout, A.        | P :48.    |
| Difference de ceux qui n'ont que       | le natu-  |
| rel, à ceux qui n'on: que l'art, A.    | P. 349    |
| Naturel groffier fins l'art,           | 351       |
| Neanthes de Cytique, dans son Tr       | aité des  |
| Hommes Illustres, A.P.                 | 377       |
| Nebulones , I.                         | 161       |
| Negotia Cibyratica, I.                 | 323       |
| Nempe, usage de ce mot, I.             | 458       |
| Nenia, I.                              | 87        |
| Nenon pour ut, I                       | 271       |
| Neptunum furentem, I.                  | 481       |
| Nil conscire sibi , I.                 | 85        |
| Nimirum, terme qui sert à la raillerie |           |
| Nivali compede vinctus, I.             | 196       |
| Nocet expta dolore voluptas, I.        | 177       |
| Nodus dignu: Deo vindice, A.P.         | 224       |
| Noir pour grand, A. P.                 | 89        |
| Noix frites & pois frits pour le peup  | le, A. P. |
| 274                                    |           |
| Nomenclateurs, I.                      | 332       |
| Nomina certa, II                       | 363       |
| Nomina dominantia, A. P.               | 264       |
| Nourrices, vœux des Nourrices, I.      | 234       |
| Nox longa, I.                          | 49        |
| N                                      | Juages    |
|                                        |           |

| * *                                      |        |
|------------------------------------------|--------|
| DES MATIERES.                            |        |
| Nuages des fourcils, II.                 | 191    |
| Nuga canora, A.P.                        | 312    |
| Nugari, l'étenduë de ce mot, II.         | 358    |
| Nugis armatus, II.                       | 159    |
| Numa, ses retraites au mont d'Albe, II.  | 324.   |
| Les Prestres qu'il institua, 354. Une    | de ses |
| loix, A.P.                               | 38 T   |
| Numerus sumus, I.                        | 160    |
| Numicius, I.                             | 293    |
| Nummi cauti, II.                         | 363    |
| Nummos alienos pascere, II.              | 169    |
| О.                                       |        |
| Belus, marque de critique, A. P.         | 366    |
| Oblitus actor, II.                       | 415    |
| Obscurité, le plus grand vice du disc    | ours,  |
| A. P.                                    | 367    |
| Observus, usage remarquable de ce mot, I | I. 192 |
| Obsequium, II                            | 153    |
| Occare, II.                              | 520    |
| Occustum frenus, I.                      | 99     |
| Occupare, I.                             | 393    |
| O uli incerti, II.                       | 406    |
| Officiosa sedulitas, I.                  | 364    |
| Officium facio, II.                      | Ios    |
| Olivier, ennemi du trop grand chaud      | com-   |
| me du trop grand froid, I.               | 410    |
| Omasum, II.                              | 29     |
| Ombres, I.                               | 176    |
| О'шантий арети, II.                      | 96     |
| Onomacritus, l'Auteur des Hymnes attr    | ibués  |

340

364

524

320

10+

Rr

à Orphée, A.P.

Oftivum cognomen, II.

Ophellas, Roy de Cyrene, A. P.

Opella forensis, I.

Opera vehemens, I.

Tome X.

| Opulentus, II.                                                                                                                                                                                                                   | 50                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Opus pour opera, I.                                                                                                                                                                                                              | 50                            |
| Oracles, premiers oracles furent en p                                                                                                                                                                                            | rose,                         |
| A. P.                                                                                                                                                                                                                            | 346                           |
| Orbilius, II.                                                                                                                                                                                                                    | 347                           |
| Orbis vilis & patulus, A. P.                                                                                                                                                                                                     | 173                           |
| Ore rotundo, A. P.                                                                                                                                                                                                               | 313                           |
| Oreste, A. P. 165. Origine de ce nom                                                                                                                                                                                             |                               |
| Oreste d'Euripide, piece merveilleuse,                                                                                                                                                                                           |                               |
| 165. Passage expliqué,                                                                                                                                                                                                           | 166                           |
| Orichalque, A. P.                                                                                                                                                                                                                | 236                           |
| Ornemens emphatiques & ambitieux, A.I                                                                                                                                                                                            | 2. 365                        |
| Orphée, l'interprete des Dieux, A. P.                                                                                                                                                                                            | . 339.                        |
| Plus ancien que celuy des Argonautes                                                                                                                                                                                             |                               |
| Ortyes, mets des Anciens, I.                                                                                                                                                                                                     | 502                           |
| Ofiris, le patron des gueux, II.                                                                                                                                                                                                 | 127                           |
| Oubli, pourquoy confacré à Bacchus,                                                                                                                                                                                              |                               |
| Ovide, I. 113. 275. 466. 510. II. 408.                                                                                                                                                                                           |                               |
| A. P.                                                                                                                                                                                                                            | 100                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 32. 83                        |
| Ouvrages, ridicule maniere de juger de                                                                                                                                                                                           |                               |
| vrages, II. 348. Ouvrages nouveaux                                                                                                                                                                                               |                               |
| vent estre favorisés, Il. 357. Peu de                                                                                                                                                                                            |                               |
| ont un sentiment juste de ce qui res                                                                                                                                                                                             | id un                         |
| Ouvrage bon ou mauvais, II.                                                                                                                                                                                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 348                           |
| Ouvriers font plus de cas de leur Art, qu                                                                                                                                                                                        | ue les                        |
| Ouvriers font plus de cas de leur Art, que hommes n'en font de la sagesse, I.                                                                                                                                                    | ue les                        |
| Ouvriers font plus de cas de leur Art, que hommes n'en font de la fagesse, I. P.                                                                                                                                                 | le les                        |
| Ouvriers font plus de cas de leur Art, que hommes n'en font de la fagesse, I. P.                                                                                                                                                 | le les                        |
| Ouvriers font plus de cas de leur Art, que hommes n'en font de la fagesse, I.  P.  P.  Acuve, pourquoy estimé favant, II  338. Corrigé, I.                                                                                       | 165<br>165<br>337.            |
| Ouvriers font plus de cas de leur Art, que hommes n'en font de la fagesse, I.  P.  P.  Acuve, pourquoy estimé savant, II  338. Corrigé, I.  Panula solstito, I.                                                                  | 165<br>337<br>393<br>484      |
| Ouvriers font plus de cas de leur Art, que hommes n'en font de la fagesse, I.  P.  Acuve, pourquoy estimé favant, II 338. Corrigé, I.  Panula solstito, I.  Paix, souvent plus funesse que la guerr                              | 337.<br>393.<br>484.<br>481.  |
| Ouvriers font plus de cas de leur Art, que hommes n'en font de la fagesse, I.  P.  Acuve, pourquoy estimé favant, II 338. Corrigé, I.  Panula solstitio, I.  Paix, iouvent plus funesse que la guerr 358. Eloge de la paix, A.P. | 337.<br>393.<br>484<br>e, II. |
| Ouvriers font plus de cas de leur Art, que hommes n'en font de la fagesse, I.  P.  Acuve, pourquoy estimé favant, II 338. Corrigé, I.  Panula solstito, I.  Paix, souvent plus funesse que la guerr                              | 337.<br>393.<br>484.<br>481.  |

#### DES MATIERES. Palliate fabula, A. P. 298 368 Panis secundus, II. Pannum duplex, II. 107 Parasites, souvent les Tyrans de ceux qui les nourrissent, II. 29. Parasite à jeun, II. 25 Parentheses trop longues, insuportables dans les Lettres, II. 14. 23 Paresse, veritable injustice, I. 65 Parole lâchée, à quoy comparée, II. Parthes, plus menteur que les Parthes, II. 365 Pascere firmus, II. 119 Passions peuvent estre toutes reduites à deux chefs, I. 167. A un seul, 290 Patella . I. 254 Pavor, I. 302 Pavot, graine de pavot mangée avec du miel, A.P. 333 Pauteries immunda, II. 529 Pauvreté, le plus grand ennemi de la raison & de la Nature, II. 529 Peau de Cerf qu'on montroit aux chiens, I. 184. Peau dont on couvroit les livres, II.250 Pechez, égalité des pechés, II. Pechés, usage remarquable de ce mot, I. 232 Pecus pour cheval, I. 556 Pedana regio & pedum, I. 227 Peintres, la juste étenduë de leurs privileges, A. P. 97 Peintres & Poetes au second & au troisieme degré de l'original, A. P. Pelée, Tragedie Greque, A.P. 145 67

310, Pellis decora, II. Penetralia Vesta, II. 507 Percuntator, garrulus, II. 183 Peres de famille des petits lieux, pourquoy

Rri

| appellés Senateurs par Horace, I.           | 40   |
|---------------------------------------------|------|
| Periscelis, II.                             |      |
| Perse, I. 234. 326. 327. II. 74. 77.514. A  | P.   |
|                                             | 334  |
| Personare, actif, I.                        | 33   |
| Personneges bas dans la Tragedie, A.P.      | 158  |
| Personnages comment jettés dans le Chœ      | ur,  |
|                                             | 289  |
| Persuasion, une des Divinités du mariage, I | 325  |
| Perte d'un moment, de quel prejudice, I.    |      |
|                                             | 458  |
| _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     | 257  |
| Petrone, I. 386 Expliqué, II.               | 240  |
| Peuple, sotte imagination du peuple, I.     | 92.  |
| Monstre à plusieurs testes, I. 96. Suit     |      |
| goûts & les caprices des Grands, I.         |      |
| Marque de son méchant goût, II. 405. Sp     | pec- |
| tacle bien divertiffant pour le Sage, II.   |      |
| La cause ordinaire de son admiration, II.   |      |
| Peuples punis des fautes des Rois, I.       | 150  |
| Phalaris, sa cruauté, I                     | 180  |
| Phanias Medecin, son Traité des Ortyes, I.  | 102  |
| Pheaques, gro: & gras come un Pheaque, II   | . 22 |
| Philemon, eloge qu'il a fait d'Homere, A    |      |
| 327 328                                     |      |
| Philippi, monnoye de Philippe, II.          | 428  |
| Philippus, beau-pere d'Auguste, I. 384.     | 385  |
| Philosophes doivent estre propres & à la    | re-  |
| traite, & au grand monde, I.                | 43   |
| Philosophes Cyniques ne vouloient au        |      |
| commerce avec les Grands, 11 97. Ph         |      |
| sophes Cyrenaiques opposés en cela          |      |
| Cyniques, ibid. Habit des Philosophes       |      |
| niques, II. 108.                            |      |
| Phonicides, Poëte, I.                       | 178  |
|                                             |      |

| Phormus, Poëte Comique, A.P. 294                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Physique expliquée dans le second âge de la                                          |
| Poelie, A. P. 346                                                                    |
| Piacula, I.                                                                          |
| Pieces de Theatre ne doivent pas seulement                                           |
| estre belles, A.P. 147. Pieces Romaines,                                             |
| leurs noms selon leurs sujets & leurs person-                                        |
| nages, Palliate, Pratexte, Togata, Trabea-                                           |
| ta, A. P. 198. 2 19. Pieces Atellanes, V. Atel-                                      |
| lanes. Pieces entrois Actes, vicieuses, A.P.                                         |
| 2 20. Pieces appellées Tavernieres, leur ca-                                         |
| ractere, A.P. 262                                                                    |
| P erre de ponce des Libraires, II. 249. Pierre                                       |
| roulée pour obtenir la pluye, II. 373                                                |
| Piger annus, I. 51                                                                   |
| Pindare, I. 154. II. 254. 431. Louange qu'il                                         |
| se donnoit, II. 51 Dangereux à imiter,                                               |
| I. 201. Eloge qu'il fait du naturel, A. P. 349                                       |
| Pifons, A.P.                                                                         |
| Pittacia, écriteaux, affiches, A. P. 332                                             |
| Plaga, I.                                                                            |
| Planetes, d'où vient leur mouvement, I. 508                                          |
| Planus, II.                                                                          |
| Platon, beau passage de Platon, I. 36. 82. 85.                                       |
| A P. 110. Platon, II. 47. 48. 150. 174.                                              |
| I 6. A P. 289. Pourquoy il a banni Ho-                                               |
| mere de sa Republique, I. 139 De quelle                                              |
| maniere il recommande un Philotophe à                                                |
| Denys le Tyran, II. 136 Contradiction                                                |
| apparente de Platon accordée, II. 194                                                |
| Plaute, I. 262. 370. 286. 287. II. 24. 25.                                           |
| 29. 122. 163. A. P. 260. 317. Ses plaifante-                                         |
| ries & fes vers loüés par Ciceron, & blâ-<br>més par Horace, A. P. 285. Loüé pour la |
| disposition de les sujets, II. 342 Blâme                                             |
| R r 11                                                                               |
| P. F. ill                                                                            |

| pour les caracteres, II. 400. Plaute expl                                   | 1.   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                             | 29   |
| Pline, II. 226 350. 488. II. 412. A. P. 2                                   |      |
| 315 333.                                                                    | T -  |
| Pline Paneg. II. 176. De mauvaise hume                                      | ur   |
|                                                                             | 36   |
|                                                                             | 15   |
| m. e                                                                        | 48   |
| Pluye, comment demandée aux Dieux, II. 3                                    | 73   |
|                                                                             | 24   |
| Poëme long temps promis, A P. 1                                             | 16   |
| Poëme Dramatique, en representation &                                       | en   |
| recit, A. P. 210. Avantages que ces de                                      | ux:  |
| parties ont l'une sur l'autre, 2 1. 212. Ju                                 |      |
| étendue du Poëme Dramatique, 218. 2                                         |      |
| Un des plus grands fecrets du Poëme E                                       |      |
| que & Dramatique, 113 191 192. &c. P                                        |      |
| mes Dramatiques ne contribuent poin                                         |      |
| la gloire des Princes, II. 420. Grandav                                     |      |
| tage des Poemes Dramatiques Grecs &                                         |      |
| tins fur les nôtres, A.P. 134.                                              |      |
| Poëme Epique, en quel genre de vers, A.P.                                   | 127  |
| Poëmes des Sabins, leur obscurité, 11. 354.                                 | 35.5 |
| Poësie mediocre, à quoy comparée, A.                                        | P.   |
| 332. 333. Poësie, lasciveté de la Poësie d                                  |      |
| venue, A P 241. Si la Poesse vient<br>l'Art, ou de la Nature, A. P 348. Poe |      |
| Lyrique, ses Poëmes, ses sujets, A.                                         |      |
| 136. 137. Matiere de la Poëfie, II. 3                                       |      |
| Premier & second âge de la Poësie, A.                                       |      |
| 341. 342. &c. Poësie fille de la Religio                                    |      |
| II 376. Son origine, ibid. Poësse a des m                                   |      |
| ceaux qui veulent estre vûs à different jo                                  | ur.  |
| A.P. 328. 329. Avantages de la Poesse                                       |      |
|                                                                             | fur  |
| la Peinture & la Sculpture, II. 433. Poi                                    |      |

Poëtes Latins comparés à des lacs & à des ruisseaux, I. 20: Poëtes Tragiques, leur éloge, & la difficulté de leur Art, II. 417. 418. Rares à Rome . 416. Ont la liberté d'inventer des sujets & des personnages, A. P. 168. S'ils doivent user de cette liberté, ibid. Poëtes Tragiques comment se jettent à l'étroit, 176. 177. Poëtes de la vieille Comedie, plus utiles que ceux de la nouvelle, A. P. 284. Forcés à changer de ton, II. 387. Ordre des Poëtes dans la disposition de leurs sujets, A. P. 112. 113. Dessein des Poëtes dans leurs Pieces, A. P. 315, 316. Poëtes doivent estre bons Critiques, II. 505. 507. Liberté qu'ils ont de ressusciter les mots anciens, II. 507. 508. D'en forger de nouveaux, ibid. Et de quelle maniere ils doivent user de cette liberté, A. P. 117. 158. Juste étenduë de leurs privileges, A. P. 93. 95. 96. Poëtes Latins ont imité les trois fortes de Comedies Greques, A.P. 208. Ce qui les a empêché d'arriver à la perfection, A.P. 200. Il n'y aura jamais de bon Poëte sans l'étude & le travail, A P. 311. Eloge des Poëtes, Il. 367. Poëtes meslés avec les Faunes & les Satyres, II 217. D'où vient qu'on ne pardonne pas aux Poëtes ce qu'on pardonne aux autres Ouvriers, Il 422. Sote affectation des Poëtes du temps d'Horace, II. 220. 221. Impertinence des méchans Poëtes, II. 500. Fautes des Poetes, de quelle nature doivent estre, A. P. 323 324 Poëtes François, defaut de la plupart de leurs Ouvrages, A.P. 139. Méchans Poetes, on les admire en se moquant toûjours d'eux, A. P. 326: Leur langage ordinaire, 354. Poëtes riches comparés à des Crieurs publics, A. P. 355: Folie des Poëtes desesperée, 379. Poëtes Cycliques, A.P.

Poetique d'Horace, un abregé de ce qu'on avoit écrit avant luy, A. P. 85. Traité imparfait,

| Poisson, la plus grande chere des Anciens, I.      | SIZ   |
|----------------------------------------------------|-------|
| Poli, voisin du foible, A. P.                      | 106   |
| Polyclete, beau mot de luy, A. P.                  | 301   |
| Polyphéme, son histoire, A.P.                      | 186   |
| Ponere totum, A. P.                                | 110   |
| Popellus tunicatus, I.                             | 391   |
| Populares strepitus, A. P.                         | 134   |
| Posticum, I.                                       | 277   |
| Potamo d'Alexandrie, I.                            | 41    |
| Potenter, usage remarquable de ce mot, A. P.       | 112   |
| Potores bibuli, II.                                | 190   |
| Pouce, presser ou tourner les pouces, ce que si    | igni- |
| fioient ces expressions, II.                       | III   |
| Pourceau d'Epicure, I.                             | 2+3   |
| Pourpre de Sidon, I. 456. Contrefaite à Aquinum, I |       |
| Pragravare artes, II.                              | 316   |
| Pralucere, I.                                      | 100   |
| Pramia urbana frontis, I.                          | 427   |
| Praneste, I.                                       | 138   |
| Prasidium regale, II.                              | 481   |
| Fratexta fabula, A.P.                              | 299   |
| Pratinas, A.P.                                     | 248   |
| Premere, usage remarquable de ce mot, II.          | 235   |
| Premere & tollere aulaa, II.                       | 407   |
| Prez plus estimez que les terres à bled, II.       | 50    |
| Prieres basses, & prieres à haute voix, Il 75. Pr  | ieres |
| solemnelles des Romains, par qui chantées, II.     |       |
| Procurare, I.                                      | 269   |
| Prodigialiter, pris en bonne part, A. P.           | 107   |
| Promettre, terme de Medecin, II.                   | 366   |
| Properce, I. 202. A. P.                            | 300   |
| Proprieté des terres, à qui appartient, II.        | 522   |
| Proponi cereus, II.                                | 438   |
| Prosperité corrompt les mœurs & les plaisirs, A.P. |       |
| Protection des Princes, le plus grand aiguillor    | des   |
| Poi                                                | ires. |

| D | E | S | M | A | T | I | E | R | E | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Poëtes, II.                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Protée, emblême de l'ame, I.                                                              | 4.23   |
| Protinus, I.                                                                              | 107    |
| Proverbes I 168 172 174 -C                                                                | 502    |
| Proverbes, I. 168. 173. 174. 185. 272. 338. 477                                           | . 478. |
| 484 485. 526. II. 69 100. 105. 114. 159. 165. 365. 421. 431, 483. 496. 498. A.P. 111. 27. | . 188. |
| Province, de tout temps la ressource des Lib                                              | 1.325  |
|                                                                                           |        |
| Provinciaux qui vont à la Cour, leur portrait, l                                          | 255    |
| Publica materies, A. P.                                                                   |        |
| Pudor malus, II.                                                                          | 172    |
| Pulcrum, la force de ce mot I                                                             | 57     |
| Puppius, Poete Tragique, deux vers de las                                                 | 139    |
|                                                                                           |        |
| Pure tranquillare, la beauté de cette expression, I.                                      | 493    |
| o de la                                               |        |
| 1 mi cho Liboritis , 11.                                                                  | 177    |
| Pyrrhia, I.                                                                               | 220    |
| Pythagore, I. 438. Beau mot de luy, I.                                                    | 527    |
| Fyinia cantat, A.P.                                                                       | 57     |
| Pythias, A. P.                                                                            | 352    |
| Q.                                                                                        | 200    |
| Ouadra, II.                                                                               | 110    |
| Quadrare acervum, I.                                                                      |        |
| Qualites qui suffisent pour renoncer au commerc                                           | e du   |
| monde, 11.                                                                                |        |
| Quid quaris? usage de cette interrogation, II.                                            | 442    |
| Zanagaarus, 11.                                                                           | 528    |
| Quinte-Curfe, II.                                                                         | 316    |
| Quintilien, I. 44 45 II. 337 340. 352. 355. A.P.                                          | 135.   |
| 1 2/1 200 320 33/ 310. 403                                                                |        |
| Quintilius Varus, grand Critique, A.P.<br>Quintius Hirpinus, II.                          | 359    |
| Quintus Caciline normania                                                                 | 49     |
| Quintus Cæcilius, pourquoy appellé le pere non<br>cier des Poetes, II.                    | urri-  |
| Toma V                                                                                    | 257    |
| Sf                                                                                        |        |

| TABLE                                                 |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Qui zonam perdidit, II.                               | 33     |
| Quod petis hic est , I. 45                            | 0      |
| R.                                                    |        |
| D Abies canis, I. 4                                   | 16     |
| Mr Racine, A. P. 157.2                                | 22     |
| Raison, appellée le pedagogue de l'homme, I. 33.      | 11     |
| est toujours temps de la suivre, I.                   | 54     |
| Raisonnement du monceau, II. 330. Raisonneme          | ent    |
| porte à l'utile, A.P. 2                               | 02     |
| Rapporteurs, la peste des festins, I. 2               | 72     |
| Recits dans le Poème Dramatique, en quelles oc        | ca-    |
| fions doivent estre employés, A. P. 212. 2            | .13    |
| Recommandations, un des plus difficiles devoirs de    | e la   |
| vie civile. I. 420. On y doit eltre fort referve, 11. | 180    |
| Reconnoissance, precepte de Ciceron sur la rec        | on-    |
| noissance, I.                                         | 369    |
| Recreare, la force de ce mot, I.                      | 163    |
| Terre coore, 1.                                       | 109    |
| Accoust Autors , -2.                                  | 403    |
| Teoges I work to the second                           | 459    |
| Regibus uti, II.                                      | 103    |
| Regina Pecunia, I.                                    | 324    |
| Regner, ce que c'est, I.                              | 456    |
| Remedes exterieurs inutiles aux maux de l'ame, I.     |        |
| Renards ne mangent point de bled, I.                  | 375    |
| 100 80000                                             | 404    |
| Respondere jura, I.                                   | 211    |
| Responsare Fortuna, I.                                | 90     |
| Rêveries d'un malade, A. P.                           | 93     |
| Rhamnes, A. P.                                        | 322    |
| Riche, seul sage, II.                                 | 817    |
| Richesses de l'Empire Romain, I. 97. 98. Des Ar       | abes,  |
| I 379. Preuve de l'infustisance des richesses         | pour   |
| procurer le bonheur, 1. 325: 328. 329. Exa            | inen   |
| de leurs differens usages, I. 331. Richesses son      | r 1102 |

| Tyrans, ou nos esclaves, I. 463. Elles ne       | changent  |
|-------------------------------------------------|-----------|
| pas nostre naturel, I. 503. En quel sens        | on a di   |
| qu'elles souffrent la folie, II.                | 165       |
| Rire, banni de la Tragedie, A. P.               | 250       |
| Risu quatere, II.                               | 495       |
| Ritè, II.                                       | 494       |
| Robes, belles robes pourquoy dangereuses, II.   | 168.169   |
| Robes courtes, II.                              | 223       |
| Roma landetur Samos, I.                         | 486       |
|                                                 | 193. &c.  |
| Romains, toutes leurs maisons avoient des       |           |
| derriere, I. 278. Ils apprenoient le Latin,     |           |
| Romains foibles pour la Comedie, II. 34         |           |
| gage des Romains du temps de Numa, II.          | 355. Oc-  |
| cupations des premiers Romains, II. 363.        |           |
| temps s'aviserent de lire les Grecs, II.        | 94. 395.  |
| Naturellement sublimes, II. 397. Liberte        | qu'ils le |
| donnoient dans leurs Traductions, II. 39        |           |
|                                                 | 13. 314   |
| Roscius, grand Acteur pour le Comique,          |           |
| Son favoir, & un de ses Ouvrages,               | 353       |
| Roseus campus, I.                               | 396       |
| Roy, beau portrait d'un Roy, II.                | 59.60     |
| Ructari versus, A.P.                            | 374       |
| Rudesse plus vicieuse que la flaterie, II.      | 149       |
|                                                 | 7, & 28   |
| Rugosus frigore pagus, II.                      | 197       |
| Rumore secundo, 1.                              | 444       |
| Rumpere plumbum, I.                             | 450       |
|                                                 | ¥         |
| Sabine, la beauté & la bonté de son climat      | , 1. 396  |
| Sabinus grand Poëte, ses Ouvrages, I.           |           |
| Sacerdotis fugitivus, I.                        | 444       |
| Sage, le Sage n'est jamais l'esclave des mauvai | s diages, |
| I. 93. Eloge du Sage, I. 119. 120. Le S         | age celt  |
| Sfij                                            |           |

| LADLE                                                |
|------------------------------------------------------|
| l'homme de bien, I. 230. Sage seul riche, II. 518    |
| Sagesse fait seule le bonheur des hommes : la preuve |
| de cette verité, I. 52. Ce que la Sagesse crie aux   |
| hommes, I 76 Ressource qui ne manque jamais,         |
| I. 91. C'est Dieu seul qui la donne, I 158. Insepa-  |
| rable de la volupté, I. 159. Moyens de l'aquerir,    |
| I. 165. Sagesse des Payens, en quoy defectueuse,     |
| II. 201                                              |
| Salebra, II.                                         |
| Salerne, II.                                         |
| Salomon, I. 75. 76. 165. II. 182. 183                |
| Samnites, sorte de Gladiateurs, leurs armes, leurs   |
| combats, II. 501. 502                                |
| Samos, sa beauté, I. 476                             |
| Sapiens emendatusque, II.                            |
| Sardis, I. 477                                       |
| Satellite de la vertu, I.                            |
| Satire, son origine, II. 387. Negligée pendant quel- |
| que temps, 392. Reprise ensuite, & jouée à la fin    |
| des Atellanes, 393                                   |
| Satyres, ou Pieces satyriques, leur inventeur, A. P. |
| 247 248. Leur caractere, 251. Ce qui les fit in-     |
| venter, ibid. Imitées dans les Atellanes des Ro-     |
| mains, 254. Preceptes qu'Horace donne pour ces       |
| Pieces, de quelle utilité pour nous, 256. Le mi-     |
| lieu que doivent garder les Satyres qu'on y intro-   |
| duit, & leur stile, 263 & 270. Les sujets de ce      |
| Pieces, où doivent estre pris, 267. Il ne nous reste |
| qu'une Piece satyrique des Anciens, 250              |
| Scabies, I. 507. Mala scabies, A.P. 37               |
| Scava, II                                            |
| Science, le pouvoir qu'elle a sur les hommes, I. 15? |
| Scriptor Librarius, A.P.                             |
| Scruta, I.                                           |
| Scurra vagus, II.                                    |

| DES MATIERES.                                         |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Scurra pour un flateur, II.                           | 147   |
| Scylla & Charibde, A. P. 185.                         | 186   |
| Second pain, II.                                      | 368   |
| Secrets des amis, II.                                 | 171   |
| Secte Eclectique, I.                                  | 41    |
| Sedulitas, II.                                        | 437   |
| Senateurs aimoient les Pieces utiles, A.P.            | 32 I  |
| Seneque le Philosophe, I. 235. 241. 277. 293.         | 424.  |
| 457. 463. 490. 491. II. 75.                           | 227   |
|                                                       | 216   |
| Series juncturaque, A.P.                              | 269   |
| Serieux, paroles convenables aux caracteres seri      | eur,  |
| A. P.                                                 | 153   |
| Serment presté par les Juges & les Medecins, I.       | 40    |
| Sermo benignus, ce que c'est, I.                      | 263   |
| Sertorius, ce qu'il fit pour rasseurer son armée, II. | 329   |
| Servius, II.                                          | 344   |
| Sesquiped ilia verba, A.P.                            | 447   |
| Severe, l'étenduë de ce mot, I. 264. Severe,          |       |
| rustique, II.                                         | 174   |
| Siccus, opposé à unctus, II.                          | 102   |
| Sicile la mere des Tyrans, I.                         | 179   |
| Signata volumina, I.                                  | 522   |
| Siliqua, II.                                          | 368   |
| Silius blasmé, A. P.                                  | 195   |
| Simplex, la force de ce mot, II. 528 Simplex & un     | rum,  |
| A. P.                                                 | 104   |
| Simplicité, ouvrages qui pechent contre la simp       | lici- |
| té & l'unité à quels monstres comparés, A.P. 87       | . 88. |
| &c. Simplicité de la Musique des Anciens, A.P.        | . 242 |
| Sincerum vas, I.                                      | 174   |
| Sirenes, I. 154. Chanfon qu'elles chantent à Ulysse   | ,156  |
| Smyrne, I.                                            | 477   |
| Socco astricto, II.                                   | 402   |
| Socrate aimoit les définitions courtes, I. 68. Sa ma  | nié-  |

Sfiij

| 7 110                                                      |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| re de disputer, II.                                        | 328   |
| Solon, A. P. 347. Beau passage de Solon, I.                | 501   |
| Songes de Pythagore, II.                                   | 333   |
| Songes de Jupiter, A. P. 185. Le milieu qu'on              | peut  |
| tenir sur les songes, II.                                  | 531   |
| Sophocle, I. 260. 314. II. 191. Adresse de Soph            | ocle  |
| expliquée, A. P.                                           | 215   |
| Sorite, sophisme, rendu legitime, II. 330.                 | 33 I  |
| Sofies fameux Libraires, 249. A. P.                        | 322   |
| Souvenir de la mort, l'usage que les Anciens en            | fai-  |
| foient, II.                                                | 381   |
| Spartian, II.                                              | 350   |
| Species, la force de ce mot, I 303. Species, pour éclat, I | .33I  |
| Speciosa vocabula rerum, II.                               | 508   |
| Spectacles estimés contraires à la sagesse & à la p        | ieté  |
|                                                            | 299   |
| Spectare pour admirari, II.                                | 73    |
| Spectatus, I.                                              | 26    |
| Spe longus, A.P.                                           | 205   |
| Spes & Sperare, I. 304. Spes rata,                         | 266   |
|                                                            | 259   |
| Sponsi Penelopes, I.                                       | 161   |
| Stace Poëte Cyclique blâmé, A.P. 178. 188.                 | 195   |
| Statue, plus taciturne qu'une statue, II. 496. Sta         |       |
| érigée au Medecin d'Auguste, II.                           | 15    |
| Stertinius, I. 510.                                        | SII   |
| - 21 1 2 2 2 2 2 2 2 2                                     | 460   |
| Stile bas, une de ses causes, A. P. 106. 107. S            | Stile |
| de la tragedie & de la comedie, A. P. 141.                 |       |
| Stoiciens vouloient que le Sage se mêlast des affai        |       |
| & la raison de leur sentiment, I. 45. leur supe            |       |
| tion pour le nombre ternaire, I. 62 Leur fentin            |       |
| outré sur la felicité & la santé du Sage, I. 123.          |       |
| de leurs preceptes sur les spectacles, I. 299. E           |       |
| precepte contre la honte & la jalousie, I. 342.            |       |

| de leurs maximes condamnée, II.                    | 83      |
|----------------------------------------------------|---------|
| Strabon, II. 52 4. A.P. 342. 361                   | . 377   |
| Strenua inertia, I.                                | 489     |
| Strepi us, I.                                      | 549     |
| Suaviter vivere, I.                                | 409     |
| Sublime outré, A.P.                                | 245     |
| Sublimiz, I.                                       | 507     |
| Sublimis, vain, fier, A. P.                        | 203     |
| Subucula, I.                                       | 113     |
| Suetone, II. 308.314.                              | 319     |
| Sujets de tragedie dans l'Iliade & dans l'Odyssée, | A.P.    |
| 171. Sujets conus, le moyen de se les rendre pro   | pres,   |
| A.P.172. Avantage que les sujets tirés d'une hi    | Roire   |
| connuë ont sur ceux qu'on a inventés, A.P. 26      | 3.269   |
| Summum Fortuna, II.                                | 326     |
| Superstition fille de l'ignorance, I.              | 298     |
| Supremo sole, I.                                   | 254     |
| Surrentum amænum, II.                              | ILI     |
| Suspicere, I.                                      | 307     |
| Sylva Salubres, I.                                 | 228     |
| Sylvain, les offrandes qu'on luy faisoit, II. 378  | 3.379   |
| T                                                  |         |
| Ables à l'antique, I.                              | 253     |
| ▲ Tarda tempora, I.                                | 51      |
| Tarentum imbelle, I.                               | 384     |
| Taurus sa fortune, I.                              | 256     |
| Teanum, I.                                         | 104     |
| Telephus, tragedie Greque, A.P.                    | 145     |
| Tempestas macelli, II.                             | 121     |
| Tempora, les saisons, I.                           | 296     |
| Temps dérobé, II 529. Combien de temps les         | ouvra-  |
| ges doivent estre gardés, A.P.                     | 337     |
| Tendere noctem, I.                                 | 263     |
| Terence, II. 193. 259. 477.524. Avantage qu'i      | la fur  |
| les autres Poëtes, II. 243, 244, prend le to       | n de la |

| Tragedie A. P. 143.                                | 144    |
|----------------------------------------------------|--------|
| Terentianus Maurus, A.P. 128. 129. 132. 275.       | 277.   |
| 278. 283. 286                                      |        |
| Terra gravis, I.                                   | 550    |
| Terris semota, II.                                 | 321    |
| Tertulien, I. 465. II.                             | 75     |
| Tesqua, I.                                         | 548    |
| Telasor, II.                                       | 223    |
| Tetralogies & trilogies des anciens Poetes, A. P.  | 258    |
| Theatre mer tres-orageule, II. 404. Theatre sen    | né de  |
| Leurs & arrosé d'eaux de senteurs, II. 350. T      |        |
| tre inondé dans un moment & converti en mer        | , II.  |
| 411. Theatre pourquoy peu frequenté par les        | pre-   |
|                                                    | 239.   |
| Themistius, I.                                     | 182    |
| Theocrite, II. 224.                                | 42 I   |
| Theodoret, II.                                     | 484    |
| Theognis, II.                                      | 168    |
| Theon, II.                                         | 188    |
| Theophraste, I. 410. A. P.                         | 242    |
| Theopompus, I                                      | 268    |
| Theipis ses pieces, II 396. pourquoy crû l'inver   | ateur  |
| de la Tragedie, A. P. 287. 288. Les change         | mens   |
| qu'il y fit.                                       | 289    |
| Thraca, I.                                         | 196    |
| Thraces, sorte de Gladiateurs, II.                 | 170    |
| Thyeste, A.P.                                      | 141    |
| Tibere songe à s'emparer de l'Empire, I. 199       | Son    |
| voyage en Orient, I.                               | 514    |
| Tibi pulcer, II.                                   | 239    |
| Tibulle sa naissance, I. 225. Son caractere 226.   |        |
| ruine de bonne heure, 230. Ses richesses, 233. Son | n état |
| dans sa retraite. 239. Il estoit Academicien, I    | . 243  |
| . cité, I. 452. II. 379. 380. expliqué, II.        | 383    |
| Tibur vacuum, I.                                   | 384    |
| Tim                                                | 2116   |

| D | E | Ŝ | M | A. | Ť | ĭ | É | R | E | Ś |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|

| Tigrane remis sur le trône d'Armenie, I.           | 514   |
|----------------------------------------------------|-------|
| Timagene Rheteur d'Alexandrie, son histoire, II.   | 224   |
| Timée, A. P.                                       | 377   |
| Tite-Live, I. 385. II. 323. expliqué I 526. Il tra | duit  |
| un passage d'Hesiode, 11.99. 124. Repris, 11.      | 381.  |
| 386. 393                                           |       |
| Titinius, sa Piece des Foulons, I.                 | 127   |
| Titius Septimius, I. 260. Horace le recomman       | de à  |
| Tibere, I.                                         | 420   |
| Titres les plus pompeux mal prodigués, II. 436     | 437   |
| Toga tenues, I.                                    | 553   |
| Togata fabula, A. P.                               | 299   |
| Tonsor i aqualis, I.                               | 112   |
| Toral, I.                                          | 270   |
| Torquatus, I.                                      | 255   |
| Toucher, le moyen de toucher, A. P.                | 148   |
| Trabeata fabula, A. P.                             | 299   |
| Tradere, I.                                        | 423   |
| Traducteur d'Homere blasmé, I. 156. 382. Negli     |       |
| ce des traducteurs, ibid. Fidelité superstitieuse  | des   |
|                                                    | . 175 |
| Tragedie nom general qui embrassoit la comedie     | , II. |
| 361. La Tragedie eut la mesme origine en l         |       |
| qu'en Grece, II. 382. Tragedie quelquefois ram     |       |
| te, A. P. 144. Si c'est ailleurs que dans la doul  |       |
| 145. Ce qu'elle estoit au commencement, A. P.      |       |
| La Tragedie peut subsister sans les mœurs, A.P.    |       |
| Sujets des Tragedies, leur origine, A. P. 289      |       |
| ses terreurs de la Tragedie, II. 416. Nostre T.    |       |
|                                                    | 227-  |
| Tragiques Grecs, l'obscurité de leurs Chœurs, A.I  |       |
| Tranquillité fausse, II.                           | 195   |
| Trans pondera dextram porrigere I.                 | 332   |
| Travail, sans le travail il n'y aura jamais un bon |       |
| te, A.P.                                           | 351   |
| Tome X. T                                          |       |

| Trepidat, I.                                                    | 450         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Tribu Pabiene, & Tribu Veline, I.                               | 333         |
| Tristesse, paroles convenables à la tristesse, A. P.            | 150         |
| Trucidare porram, I.                                            | 512         |
| Truye immolée à la Terre, II.                                   | 3.7.8       |
| Tumultus, la force de ce mot, II.                               | 227         |
| Tunica pexa, I.                                                 | 113         |
| Tunnichus méchant Poëte, qui avoit pourtant fait un             |             |
| hymne, II                                                       | 428         |
| Tyrrhena figilla, II.                                           | 523         |
| Tyrtée, son histoire, A.P.                                      | 344         |
| V                                                               | D           |
| Acune, la Deesse des paresseux, son Temple, so                  |             |
| V fon culte, I.                                                 | 465         |
| Vagari, usage remarquable de ce mot, A: P.                      | 282         |
| Vaisselle d'or & d'argent, differente pour l'hyver              |             |
|                                                                 | 09. 110     |
| Vala, II.                                                       | 13          |
| Valets accoûtumez à la ville, méchans & paresseux,              |             |
| Valets de campagne habiles, I.                                  | 557         |
| Vapora e, II.<br>Varia, I.                                      | 52          |
|                                                                 | 541         |
| Varia species, A. P.                                            | 93<br>D TO9 |
| Varieté dans les Ouvrages, à quoy doit ressembler, A            | r d'Au-     |
| Varius, beau passage tiré du Panegyrique qu'il si<br>guste, II. | 58          |
| Varron, I. 30. 172, 398, 446, II. 344, 373, Corrigé,            |             |
| Expliqué, II.                                                   | 66          |
| Veianius, I.                                                    | 29          |
| Veïes, II.                                                      | 521         |
| Velia, II.                                                      | 13          |
| Venabula, I.                                                    | 335         |
| Ventosa plebs, II.                                              | .235        |
| Ventoso gloria curen, II.                                       | 403         |
| Ventosus, ventosissimus, I.                                     | 413         |
| Ventouses, II                                                   | 488         |
| Ventre avare, II.                                               | 28          |
| Venns damnosa, II.                                              | 162         |
|                                                                 | 15. 516     |
| Vera voces, beauté de cette expression, A. P.                   | 309         |
| Verba & voces , I.                                              | 58          |
| Verba cadentia, II.                                             | 156         |
| Veredarius urbis, II.                                           | 29          |
| Verité seule chasse les vices & produit les vertus, I.          | 36. 9.7     |

Vers Comique, A. P. 278. Vers Festennins, II. 384. Vers Herorque, & fes loix, A.P 128 129 130. Vers Hexametre n'est pas toujours Heroique, ib d. Vers Pentametre, son Auteur ignore, A P. 132. Vers de la fragedie, inventés par les Toscans, II 382. Vers Saturniens, II. 390. Vers Tragique pour les pieds, A. P. 276. 77. Rare dans Accius & Ennius, 277.279 Accablé de Spondées, vicieux, 280. Vers Tragique pour les expressions & les figures, A.P. 140. Vers des Chœurs des Tragedies Greques, trop enflés, A.P. 244. Vers mal tournés, remis sur l'enclume, A. P. 360. Vers iner es, laches, fans force, & bas, A P. 362 Durs, 364. Vers pefés à la baiance, II. 507. Vers vuides de chofes , A. P. 312 Vertu, sa définition, I. 68. Vie de l'homme, 78. Ne se trouve jamais dans l'exces, 195 Elle peut feule guerir les maladies de l'ame, 317. Mot d'un Poete Grec fur la vertu, 319. Fautse opinion que quelques Philosophes en ont euë, 329. 321 Elle consiste dans l'action, II. 115. 116. Dans la mediocrité, 152. 153. Un de ses grands avantages sur le vice, 165. Si elle est un don de la Nature, ou un fruit du travail , 193 194. Don de Dieu, erreur de quelques Anciens sur cela, 104. 105 Tres-necessaire pour supporter la bonne fortune, I. 415 Vertu civile, Il. 96. 146. Vertu qui tient le milieu entre la rudesse & la flaterie, 11. 48. Vertumne, II. 248. 249. Verum & decens, I, 36. Veftes, l'étendue de ce mot, II. 523. Veternum, I. 412. Via vita, expression tres-remarquable, A P. 346. Vice, mort de l'homme, I. 78. Il ofte la liberté du suffrage . I. 339 Fuite d'un vice precipite dans un autre , A. P. 109. Vices entrent dans le sujet du l'oëme Epique, 1. 151. Vices, usage remarquable de ce mot, A. P. 119. Vici, I. 450. II. 257. Vicus therarius, II. 439. Vida, A. P. 104. 114. Vie de l'homme, suite de contradictions & de repentirs, I. 99. Vie active, si elle est plus honneste que la vie retirée, II. 103 113. Vieillards vivent plus de memoire que d'esperance, A. P. 207. 208. Visillesse, il n'y a que les fous qui l'a cusent de leurs vices ou de leurs defauts, I. 34. La derniere ressource des vicieux, II. 533. Villa nitida . II. 33 Villicus Orbi , II. 510. Villicus , l'étendue de ce mot, I. 539 Vin, ses effets, I. 166 Pourquoy donné aux hommes, ibid Deffendu aux Magistrats & aux soldats à Lacedemone, ibid. Vin échausse l'ame, II. 216. Vina diffusa, I. 257. Vincla mercenavia, I. 394. Vingtieme, vingt-cinquième & centième denier, I 97. Vinnius, I. 522, Vins de Lucanie, II, 20. Vinum generosum er lene,

#### TABLE DES MATIERES.

II. 21. Virgile inferieur à Lucrece dans les endroits qu'il & pris de luy, I, 449. Sa description de l'Arc-en-ciel, A.P. 102. Vers de Virgile repris, A. P. 130. Il a fait une Eclogue fatyrique, 272. Virgile expliqué, I. 104. II. 109. 2316 Virtute carentia tollere , II. 511. Vitruve , I. 30. 457. II. 523. A. P. 98, 314. Vivre agreablement, suite du bien vivre, I. 409 Ulubres, I. 490. Ulysse, son caractere, I. 152. &c. Umbra pour boutique, I. 383. Unda popina, I. 548. Unctius , II. 33. Unctum ponere , A. P. 356. Unde domo, I. 388 Unquentum crassum, A. P. 333. Unité d'action, necessaire dans le Poëme Epique & dans le Dramatique, A. P. 187 Volumnius, V. Eutrapelus, Volupté, compagne inteparable de la Sagesse, I. 159. Voye Appiene, I. 315. Vray pour juste, I. 401. Vraisemblance necessaire dans les fictions faites pour le plaifir, A. P. 3224 Vrbanus pour bouffon, I. 427. II 24. Vrceus, effai dir Potier, A. P. 103. Urgere arva, I. 550. Urget, II. 437. Usage, le Souverain des langues, A. P. 126. Ce qui fait cet usage, & la difference des Republiques & des Monarchies, ibid. Usucapion, II. 520. Usure des Romains, I. 99. Ut pour ita ut, I. 487. Utile, synonime de l'honneste, I. 139. 140. L'utile & le plaisant doivent toujours se trouver ensemble dans le Poeme Dramatique, A. P. 322. Vulcatius, I. 485. Vulterus Menas, 1. 388. Vulva ejectitia, vulva porcaria, II. 31. 32

X Enophon, I. X.

Y Eux fideles, A.P.

Z Ethus & Amphion, la différence de leurs humeurs, II.

Zeuxis, un bon mot de luy, A. P. 337 Orthadias, surnom d'un Philosophe, I. 56

#### Fautes d'impression.

Tome I. 225. Ode xxxvi. lisez Ode xxxviII.

Tome II. 8. v. 25. accedere potest. lisez accredere par est. 243. de l'amitié, lis de l'inimitié. 374. pierre, lise priere.

A. P. pag 408. poma rivis, lisez pomaria rivis. Les autres sautes sont legeres, es saciles à corriger.





# John Adams Aibrary.

IN THE CUSTODY OF THE
BOSTON PUBLIC LIBRARY



SHELF NO

